

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + Ne pas supprimer l'attribution Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a>

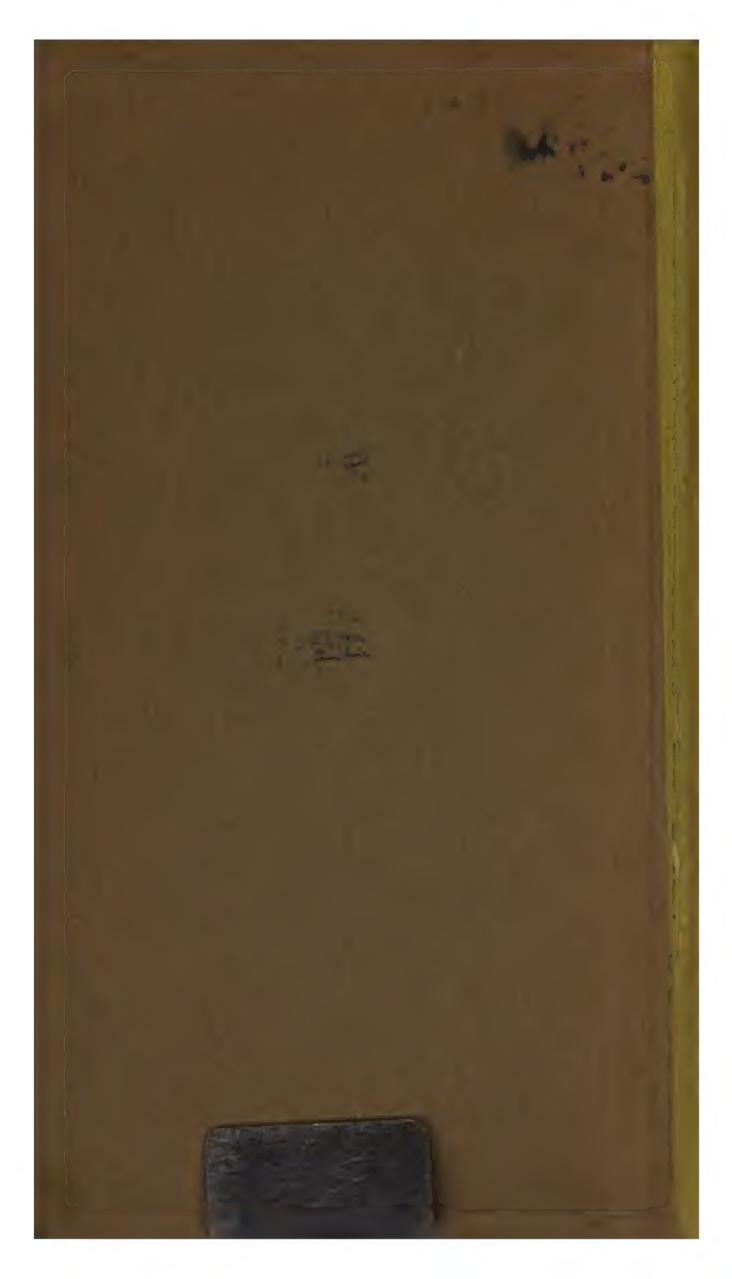



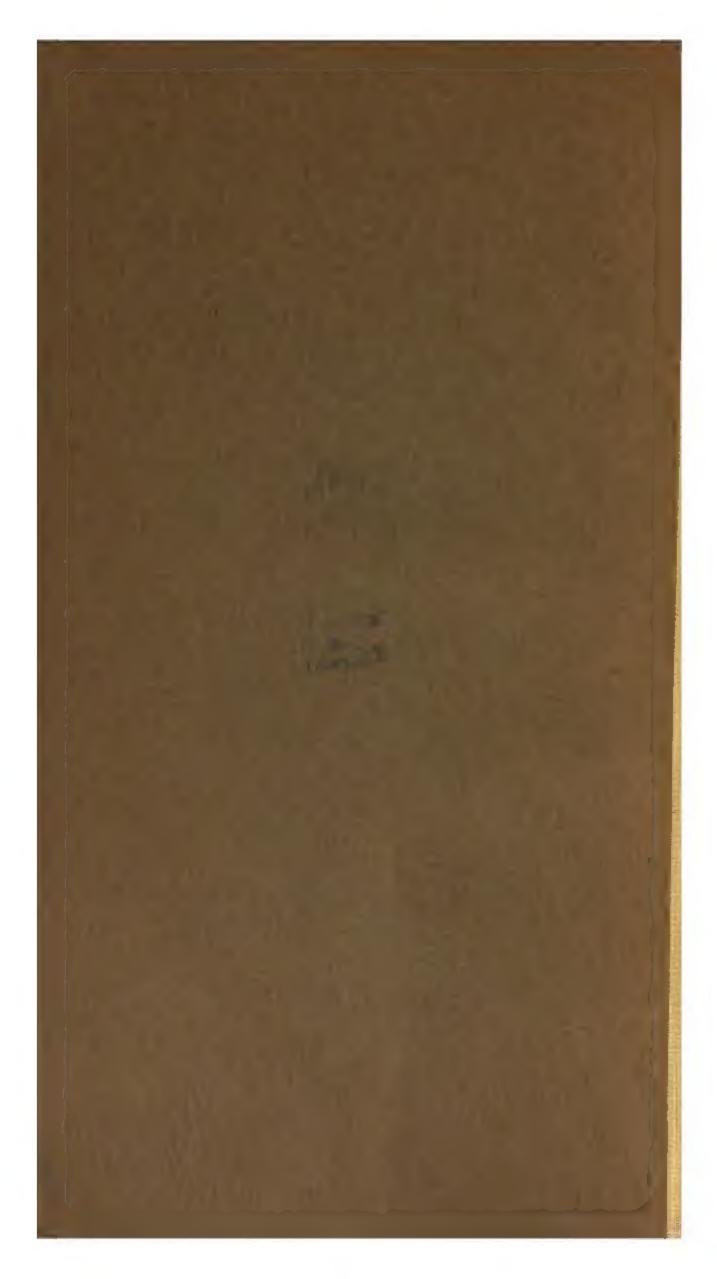

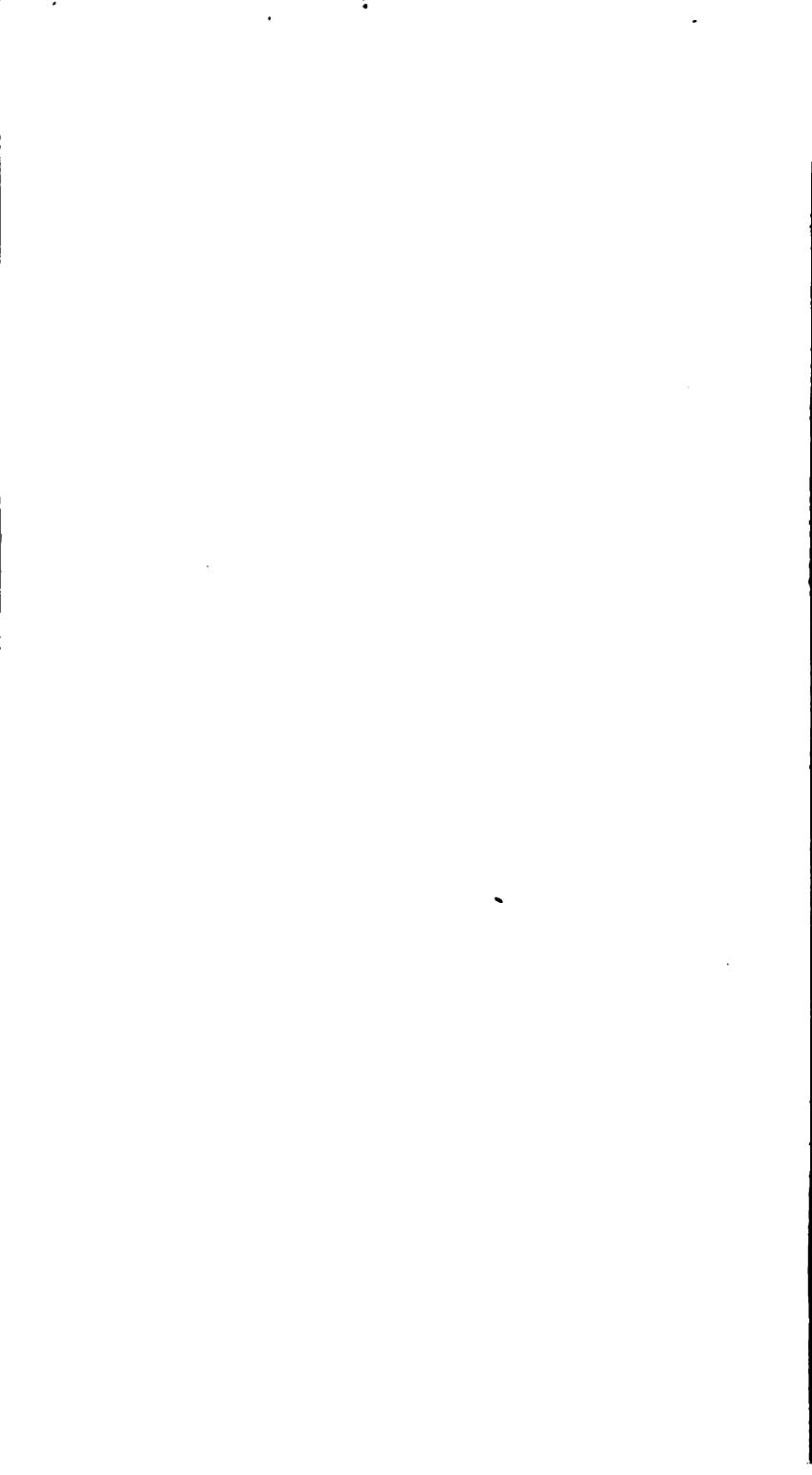

1.310

7976

• • • • • •

# ŒUVRES

Complètes

# DE MARMONTEL

TONE PREMIER.

MEMOIRES
PREMITR VOLUME.

DE L'IMPRIMERIE DE FIRMIN DIDOT, IMPRIMEUR DU ROI, DE L'INSTITUT ET DE LA MARINE, RUE JACOR, Nº 24.

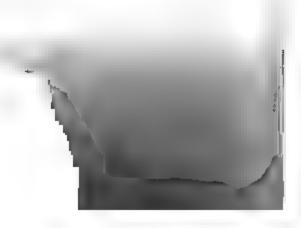





MARMONTEL.









MARMONTEL.

Chequel det 80

tomer par tomes

A Land, cher Verdiere.

•

•

i .

.

•

•

•

# ÉPITRE DÉDICATOIRE DES ŒUVRES DE MARMONTEL

A MADAMF

## MARMONTEL SA FEMME.

Ne vous alarmez pas, ma cuert a mer, de l'hommage que je vous rends : il n'aura point le faste
ile la publicite. La modestie est en vous un sentument si naturel, si delicat, si pur, que rien de
ex qui ressemble à de l'ostentation ne peut vons
piaire : je suis d'ailleurs si accoutumé à vous regarder comme un autre moi-même, que je me sens
nhiège d'etre aussi discret en parlant de vous,
que reservé en parlant de moi : enfin nous savous être heureux dans le silence et l'obscurité,
suns avoir besoin d'exciter l'envie, et dans le
carcle où nous vivons, vos qualités aimables diaent à votre insu ce que j'aurais à réveler.

Ce temoignage de ma tendresse et de mon es-

Monores. 1

time pour vous, MA CHÈRE AMIE, ne sera donc pas publié, mais seulement déposé dans vos mains et dans celles de nos amis, à la tête du recueil de mes OEuvres, afin que mes enfants puissent m'entendre encore parler de vous quand je ne serai plus, et apprendre de moi ce qu'ils vous doivent de reconnaissance, de vénération, et d'amour.

Je veux qu'ils sachent que, dès leur naissance, vous avez rempli envers eux, avec une piété rare, les saints devoirs de la maternité; qu'au milieu des dissipations qui environnaient votre jeunesse, vous avez fait tous vos plaisirs du soin de les nourrir et de les élever; que vos amusements, vos fêtes, vos délices, étaient leurs jeux et leurs caresses; que vous avez suivi avec des yeux de mère les premiers développements de leur ame et de leur esprit; que pour vous le goût de l'étude ne fut que le désir d'être en état de les instruire, et de partager avec moi l'ouvrage intéressant de leur éducation.

Je veux qu'ils sachent que leur père vous a dû la sérénité répandue sur ses vieux ans; qu'en daignant vous unir à moi, sur le déclin de mon âge et à la fleur du vôtre, vous vous êtes fait



beureux; que pour adoucir et calmer un caractere que j'avais de la peine à modérer moi-même. vous avez su donner à la raison tout le charme du sentiment, tout l'empire de l'amitié.

Je veux qu'ils sachent que dans leur excellente mère, j'ai trouvé une excellente semme, et un modèle si accompli de toutes les vertus que "ame, qu'il m'eût été impossible de demander an ciel de faire mieux pour mon bonheur: une me élevée et sensible, un esprit sage et naturel; la severité des principes, l'indulgence de la bonté, Imbli de tous ses avantages, l'attention la plus deheate à faire valoir ceux des autres; cette fierté bace et timide qui ne demande qu'à n'être pas nessée, et n'a jamais rien d'offensant; cette canbeur, cette simplicité dans les moeurs et dans le angage, qui éloigne toute déhance, et qui conane à-la-fois la bienveillance et le respect; nul sentiment d'orgueil, nul mouvement d'envie; le assir d'être aimable pour être intéressante, et mar unique ambition, celle d'avoir des amis vertaeux: un plaisir naîf à trouver les dons de plaire ans ses pareilles, et à l'égard de celles qui abusaent de ces dons, un art charmant pour adou-

## IV ÉPITRE DÉDICATOIRE.

cir ce qu'elle aurait voulu inutilement excuser; enfin le plus tendre respect pour le malheur, la libéralité la plus noble dans une humble fortune, et le cœur qu'on sonhaiterait à toutes les reines du monde, pour répandre autour d'elles la joie et la félicité! telle est la femme que le ciel m'a donnée, telle est la mère qu'il a donnée à mes enfants.

Il est donc bien intéressant pour eux, MA CHÈRE AMIE, d'avoir devant les yeux ce portrait faiblement tracé, mais cependant assez fidèle, pour faire passer dans leur ame, et pour y ranimer sans cesse les sentiments respectueux et tendres dont je suis pénétré pour vous. Ces sentiments seront l'héritage le plus précieux d'un bon père; il emploiera le reste de sa vie à le faire fructifier dans l'ame de vos enfants; et ils acheveront de le recueillir sur ses lèvres à son dernier soupir.

MARMONTEL.

## AVERTISSEMENT DU LIBRAIRE.

On desirait depuis long-temps une édition des Offerres ne Marmontel. La dernière, qui tut publies en 1787 par l'auteur bai-meiur, est composée de dix-sept vo-rance; elle est d'une telle rarete que les exemplaires in format in-3° s'elèvent à un prix excessif : on y a out. Il y a plusieurs années, quinze volumes d'œuvres postinumes qui sont d'un grand intérêt.

C'est rendre un veritable service aux amis des lettres me de reimprimer d'une manière uniforme et soignes à roilection des OEuvres complètes de l'un de nos crivains les plus varies. Dans ses fictions les plus rannes. Marmontel se propose un but utile; dans ses avrages les plus serieux, il discute avec agrément. Si nuites ses théories litteraires n'inspirent pas une enzière commance, elles n'en sont pas moins dignes d'être étailees; au jugement de ses détracteurs, on y puise e pius souvent des lumières précieuses.

comme on peut s'en convaincre par cette première ivraison, nous reduisons à dix-huit volumes les trents-ienx dont se component les œuvres anciennes et les marces posthumes; nous y ajoutons même quelques marceaux inedits. Les matières seront classees, suivant raque genre, dans l'ordre ci-après:

2

| Mémoires d'un père pour servir à l'instruc-     |
|-------------------------------------------------|
| tion de ses enfants, précédés de l'Éloge        |
| de l'auteur, par M. l'abbé Morellet 2 vol.      |
| Contes moraux (les anciens et les nouveaux).: 4 |
| Bélisaire, suivi de la correspondance de Mar-   |
| montel r                                        |
| Les Incas, ou la destruction de l'empire du     |
| Pérou 1                                         |
| Théâtre (tragédies, opéras, etc.) 1             |
| Mélanges de prose et de poésie 1                |
| La Pharsale de Lucain, traduite en prose 1.     |
| Éléments de Littérature, précédés de l'Essai    |
| sur le Goût, qui en est l'introduction 4        |
| Leçons d'un père à ses enfants sur la langue    |
| française ou la grammaire, sur la logique       |
| ou l'art de raisonner, sur la métaphysique      |
| et sur la morale                                |
| Régence du duc d'Orléans 1                      |
| 18 vol                                          |

Nous avons cru devoir commencer cette collection par les Mémoires de l'auteur, puisqu'ils sont l'histoire détaillée de sa vie. Dans son éloge, prononcé à l'Institut par M. l'abbé Morellet, chacune de ses productions est convenablement appréciée.

Nous osons espérer que l'exécution des deux volumes que nous présentons au public obtiendra son suffrage, et qu'à ses yeux elle sera la preuve du respect avec lequel nous remplissons nos engagements.

# ELOGE

# DE MARMONTEL,

L'IN DES QUARANTE.

IT SECRETAIR I PERPETUEL DE L'ALADÉMIE PRANCAISE.

Francoure a une Sounce publique de la seconde Classe de l'Innibut, le 31 puillet 2805 | 22 thérmidor an XIII.,

PAR M. L'ARPE MORELIET.

WIMPER DE CALADON E FRANCA NO

Exentrant dans le hen qui nous resemble encore aujourd'hui, la plupart de ceux qui m'e content, instruits du noble projet forme par le fouvernement de reparer et d'achever le Louvre, e sachant que les travaux qu'on y prepare vont force. Institut de s'en éloigner, au mous pour m temps, auront pense, non sans un sentiment penitie, que c'est peut-être aujourd'hui la dermer fois que cette compagnie tiendra son assembles publique dans cette antique demeure ne rois, devenue depuis pres de deux siecles le

palais des sciences, des lettres et des beauxarts.

Ces regrets sont bien légitimes. Dans ce sanctuaire décoré des statues des hommes célèbres qui ont fondé l'empire et la gloire des lettres françaises, nous sommes, pour ainsi dire, sous leurs yeux, et nous avons pu, jusqu'à-présent, les prendre à témoin de notre zèle à imiter leur exemple et à pratiquer leurs leçons.

Ce n'est qu'avec peine, sans doute, que nous pouvons nous éloigner de ces monuments consacrés à la gloire de nos maîtres et de nos modèles; mais nous emporterons avec nous les souvenirs intéressants qui y sont attachés. C'est dans leurs ouvrages que ces grands hommes vivent plus encore que dans le marbre et sur la toile qui conserve leurs traits. Au défaut de leurs images, leur gloire demeurera présente au milieu de nous. Nous continuerons d'étudier et de pratiquer les moyens qu'ils ont si heureusement employés pour étendre l'empire de la vérité et multiplier les jouissances de l'esprit; et, comme dans l'Élysée de Virgile, nous ceindrons de couronnes brillantes les fronts de ceux qui, en suivant les traces de ces hommes célèbres et en cultivant les arts, charmes de la vie, ont mérité comme eux d'être mis au nombre des bienfaiteurs du genre humain.

id in una balla institution da l'ancianna has idenie (me l'addignium imposen a chiqua recistrancianre, da mettre sons les vens du public issemble les travaire, de les succes da son predescreta pratiqua religiansoment discave insques d'époqueon à revolution e rendu "erein mucites, i terme la templa spres on evoir disparsa les immetres.

ueuse continues

confest que par une deliberation recente que, sous respectados de remembre tout de que una somme distride de aloges des mademicians monts sus revoir de de aloges des mademicians monts sus revoir de de aloges des mademicians, di dont la tombé engines et de dont la tombé en la tombé en

Tans cet immorphia mateur una maienna et messante inicerna de partir de la memoria de trabut qua se reminare qui e remin cetta lisison nius atrante, recument rome mai e drante mescrivaient; e krome da payer e se memorire la trabut qua se reminare da payer de la memorire la trabut qua se reminare de trabut qua se reminare da trabut dua se reminare da payer de la memorire de trabut qua se reminare de trabut dua se reminare de trabut de trabut dua se reminare de trabut dua se reminare de trabut de trab

vail semble présenter de moindres difficultés à celui qui a passé sa vie avec l'homme qu'il s'agit de faire connaître, tandis que le respect dû à la vérité et à des auditeurs dont un grand nombre l'a connu, me garantira du danger de flatter son portrait.

Jean-François Marmontel, l'un des quarante et secrétaire perpétuel de l'Académie française, historiographe de France, naquit à Bort, petite ville du Limousin, sur les confins de l'Auvergne, en 1723, de parents peu aisés et d'un état obscur.

Après avoir reçu les premiers éléments des lettres et de la langue latine d'un prêtre de son bourg, instruction presque générale avant la révolution et qui sera difficilement remplacée, il fut envoyé à Mauriac, petite ville de la Haute-Auvergne, où était un collége tenu par les jésuites, et où il fit, depuis onze ans jusqu'à quinze, ses humanités et sa rhétorique. De-là, ayant passé au collége de Clermont, il y étudia la philosophie, en pourvoyant à sa subsistance par des répétitions que lui payaient des écoliers moins avancés que lui; trouvant ainsi, dans un travail assidu, des ressources que sa famille ne pouvait lui fournir, sorte de courage contre l'infortune qui se montre dans tout le reste de sa vie, et qui fait un des principaux traits de son estimable caractère.

Souteun par ce courage, et sans doute anssi sur ce sentiment cache qui avertit l'ame de ses. orces, il se transporte à l'oulouse, ou se faisant recuteur de philosophie, il cutre en même emps dans la carriere litteraire, en composant war les jeux iloraux. L'ode qu'il avait mise au oncours n'ayant point eu le prix, il se plaint marement à Voltaire de ce qu'il appelle, en « moquant de lui-même dans ses Memoires. Exercice injustice de l'Academie de Teulouse. Lae reponse obligeante anunant le jeune promeral d'une ardeur nouveile, il concourt bienot mae plus de succes, remporte plusieurs prix. er, piein de confiance et d'espoir, il cède aux unitations de l'homme celebre qui l'appelait sur m pius grand theâtre. Voltaire l'accueille avec mate, na dednigne pas de lui servir de guide, er lui ea donne un autre non moins echire que au-meme, en lui faisant connaître l'interessant गारकाशास्त्रकर

Le disciple, guide et encourage par de tels matres, docile à leurs leçons, passionne de l'amour des lettres, donnait deja de sûrs garants le ses futurs progrès. Bientôt, sous leurs aussaces, il compose ses premiers ouvrages, remmers deux prix de poesie à l'academie trançaise, et, a peine âgé de wogt-quatre aus, met au

théâtre une tragédie, Denys-le-Tyran, qui obtient un grand succès.

La plupart des hommes de lettres qui se croient quelque talent pour la poésie s'essaient dans le genre le plus difficile, les ouvrages dramatiques; semblables en cela au jeune abbé dont parle madame de Sévigné, qui, près d'entrer au séminaire pour faire ses études, commençait à prêcher en attendant.

Mais pourquoi blâmerions-nous le jeune écrivain de se laisser aller à une impulsion naturelle, qui n'égare pas toujours celui qui s'y livre. Voltaire avait fait OEdipe à dix-huit ans, et il n'en a pas fourni avec moins de gloire la carrière dramatique. Peut-être, pour l'intérêt de l'art, est-il utile que les jeunes athlètes tentent d'abord ce qu'il y a de plus difficile pour s'assurer de toutes leurs forces. Quoi qu'il en soit, Marmontel ayant déja mis au théâtre quatre tragédies avant vingthuit ans, malgré le succès de la première, reconnut bientôt qu'en ce genre il restait au-dessous des grands modèles.

Il convient que, lorsqu'il a composé Cléopâtre, il n'avait pas encore senti combien il est difficile de bien écrire, et que cette pièce eut besoin de toute l'indulgence du public pour obtenir un demi-succès. Il dit de ses Héraclides, que c'est de

ses tragedies la plus fuiblement écrite. Il raconte sec naïveté comment la chûte de cette pièce, approchée du succès des premiers écrits de l'.-J. Roussean, qui ne s'était fait auteur qu'à marante aus passes, lui fit faire sur lui-même un retour salutaire, et comment il se reprocha le ne s'être pas donné le temps de penser avant que d'ecrire, et sun-tout de s'être trop hûté de roduire dans le genre le plus difficile et le plus enileux; modestie rare dont l'exemple est bon rappelen encore aujourd'hui.

Je suis néanmoins disposé à croire qu'il s'est aze lui-même trop rigoureusement, et je renverrai escritiques trop sévères à plusieurs de ses pièces. eu ils reconnaîtront, j'ose le dire, de véritables wantes. l'ajouterai un temoignage qui ne sera pas -espect, celui de M. de la Harpe, qui, après avoir employe soixante-dix pages de son Cours de Littenure à critiquer avec beaucoup de dureté les rois premières tragédies de Marmontel, dit, de 1 quatrieme les Héraclides, que c'est une pièce res-régulière, dont le fonds est vraiment tragique, xecution généralement bonne et quelquefois vile, et qui, remise sous les yeux d'un public impartial. s'établirait sur la scène, où elle méne de rester; et de Numitor, que cet ouvrage st digne d'estime, et qu'il serait à souhaiter qu'on le remit au théâtre. Sur quoi j'observerai que, si l'on doit savoir gré au critique qui loue ce qui est bien après avoir blâmé ce qui est mal, on peut lui reprocher avec justice l'âpreté avec laquelle il va poursuivant les productions de la jeunesse d'un auteur presque octogénaire, parvenu par le travail à mûrir et à perfectionner son talent, et qui n'a parlé lui-même de ses ouvrages dramatiques qu'avec une grande modestie.

Marmontel nous apprend que le peu de succès de ses dernières tragédies donna à son esprit un caractère un peu plus mâle et même une teinte de philosophie; et en effet il contracta dès-lors avec les éditeurs et les auteurs de l'*Encyclopédie*, une liaison et une amitié qui n'a fini qu'avec la vie, et il commença à coopérer lui-même à ce grand ouvrage.

Les principes de la littérature entrant dans le tableau des connaissances humaines, tracé par Bâcon, les hommes de lettres qui dirigeaient ce travail, et qui avaient apprécié les talents de Marmontel et connaissaient son activité, lui confièrent le soin de traiter cette partie. Les articles qu'il a fournis à l'*Encyclopédie*, sont ceux-là même qui ont formé depuis ses *Eléments de Littérature*, dont je parlerai tout-à-l'heure; mais je m'arrêterai ici un moment pour considérer en lui le

nent qui conservera la mémoire du siècle qui l'a deve, et celle des hommes de lettres qui ont numera à le construire.

le sais qu'en présentant Marmontel comme 'uni des enfiteurs de l'Encyclopédie et le compamon de leurs travaux, je lui fais partager les mathemes amaquels est en butte aujourd'hui ce me centuins nélateurs appellent la philosophie m dix-harithenne siècle, sans s'ètre jamais bien udini de quills entendent par ces puroles. On mir demande en effet depuis long-temps, qu'este que cette philosophie dont vous futes tant de mut? Est-ce celle de Fontenelle, de Vauverargues, de Montesquieu, de Voltaire, de Rouseau de Buffon, de Condille, de Mably, de l'hembert, de Thomas, de Turgot, de Saintl'imbert, etc.? Tous ces écrivains sont en effet us philosophes du dix-huitieme siecle; mais, mme dines ce nombre il n'y en a pas deux nu name em exactement les mêmes opunions, il rimpossible, si l'on veut s'entendre et être munda, de trouver en eux une philosophie commune à tous. Mais je me trompe. Oui! tous is agrames out en une méme philosophie; c'est ette andeue de savoir, cette activité de l'espeit mi næ wendt pas krisser un effet sans en rechercher la cause, un phénomène sans explication, une assertion sans preuve, une objection sans réponse, une erreur sans la combattre, un mal sans en chercher le remède, un bien possible sans tâcher d'y atteindre; c'est ce mouvement général des esprits qui a marqué le dix-huitième siècle et qui fera à jamais sa gloire; c'est par-là que ces hommes utiles se ressemblent tous; voilà la philosophie qui leur est commune.

Ah! si leurs ennemis conviennent que c'est là le but auquel tendent leurs traits, rendons-leur grâces de leur franchise; car leur aveu équivaut à celui-ci: Nous ne voulons pas que l'homme devienne plus éclairé, de peur qu'il ne veuille aussi devenir plus libre et plus heureux, et je ne puis croire qu'ils puissent mettre à fin une pareille entreprise, ni qu'une grande nation laisse jamais poser de telles bornes à ses progrès.

Oui, je le dirai sans détour, lorsque dans l'âge où l'ame a sa première énergie, où tous les penchants sont bons, où la vérité a pour nous des charmes si puissants, on a été témoin de ce grand et beau mouvement, de cette tendance vers le bien et la vérité, universelle sans être concertée, lorsqu'on a connu et pratiqué les principaux moteurs de cette noble entreprise, lorsqu'on a partagé leur enthousiasme et secondé leurs efforts



schon la mesure de ses talents, on ne saurait ire et entendre, je ne dis pas sans indignation, parce que le mépris l'empêche de naître, mais sans dégoût, ces injures grossières qui n'avilissent que ceux qui les prosèrent, et ces déclamations vagues dont l'effet véritable n'est autre que de détourner l'esprit humain de la recherche de la vérité, ou de retarder sa marche vers ce wble but. Si quelques philosophes ont enseigné quelques erreurs, le plus souvent métaphysiques et spéculatives, et par-là nécessairement étrangeres à la multitude, combattez-les dans des ourages que le peuple ne lira pas plus que les kurs; mais reconnaissez dans l'ensemble de leurs travaux, dans le but qu'ils se sont proposé, dans le mouvement qu'ils ont imprimé à leur siècle, un des plus grands bienfaits qu'ait jamais reçu k genre humain.

En composant pour l'Encyclopédie les articles de littérature, Marmontel commença vers le même temps à donner au Mercure des Contes moraux, genre qu'il a créé, car les premiers de ses Contes latent de plus de quarante ans, et il en a produit un assez grand nombre pour qu'on puisse en former dans l'histoire de la littérature une classe à part.

Il ne faut, pour en reconnaître le mérite, qu'ob-

**主** 

server la multitude d'imitations qu'on en a faites, et de pièces de théâtre qu'on en a tirées plus ou moins heureusement, sans que, dans ce dernier cas, ce soit la faute du Conte auquel l'auteur n'a pas été obligé de donner toujours un caractère dramatique.

Ce genre a son mérite et ses difficultés. On ne peut pas mettre le conte moral à côté du grand roman qui peint la naissance, les progrès, les effets des passions, et qui, presque à l'égal de la tragédie, remplit à son gré notre ame de sentiments doux ou terribles.

'Il est plus difficile, sans doute, de faire agir un grand nombre de personnages et de caractères différents, d'inventer beaucoup de situations intéressantes en les subordonnant à un plan régulier, d'élever devant soi de grands obstacles et de les surmonter heureusement; mais il n'est pas aisé non plus d'imaginer une fiction de peu d'étendue, de la bien conduire sans le secours du merveilleux, et par une suite d'événements pris dans la vie commune, de faire naître l'intérêt en un petit nombre de pages; et ces difficultés, Marmontel les a toutes vaincues.

Un mérite non moins recommandable de cet agréable ouvrage, est la moralité dont il est empreint; non celle qui se fait l'ennemie des doux sentiments et des innocents plaisirs, mais celle qui enseigne à jouir avec mesure des biens préparés à l'homme par le bienfaisant auteur de la nature.

Dans tous ses contes, l'auteur a pour objet de rendre la vertu aimable. Les moments de joie et de bonheur y sont toujours le prix d'un sentiment vertueux ou d'une action de bienfaisance, et le lecteur est toujours conduit à sentir qu'il n'y a rien de mieux à faire pour être heureux que d'être bon.

Quelque forme que les écrivains moralistes donnent à leurs ouvrages, ils sont exposés au reproche d'avoir fait des satires personnelles. La Bruyère n'a pas échappé à cette imputation qui n'a jamais été faite à Marmontel, et il nous apprend lui-même qu'il a pris quelque soin pour éviter cet écueil.

Jamais dans ses contes il n'a peint des hommes de la société de manière à les faire reconnaître et à donner lieu à des applications, différant en cela de quelques auteurs en ce même genre que nous voyons ne pas se faire scrupule d'introduire dans leurs fictions des personnages réels et connus, pour leur faire débiter des maximes odieuses et commettre des actions viles; coupable emploi de l'esprit et du talent; et j'en appelle à

ceux qui m'écoutent, dans les contes de Marmontel, les caractères sont-ils moins vrais, quoiqu'on puisse les regarder comme pris dans la nature abstraite de l'homme en général?

Entre les premiers et les derniers contes de Marmontel, quelques personnes croient voir une différence. Elles disent que, dans ses anciens contes, il y a un peu d'apprêt et quelque chose de ce qu'on appelle manière et qu'on sent mieux qu'on ne peut le définir, et que les nouveaux ont plus de simplicité et de naturel. On pourrait renvoyer ces censeurs à la charmante fable de cet auteur inimitable qu'on n'a plus besoin de nommer, contre ceux qui ont le goût difficile; mais, en supposant dans leur critique quelque chose de vrai, j'imaginerais deux causes de cette différence qui en seraient en même temps l'excuse.

L'une est l'influence de l'exemple que lui donnaient les écrivains de son temps; car dans les romans, les comédies et presque tous les écrits de cette époque, le style avait quelque chose des formes contournées qu'on donnait à l'ameublement et aux parures, et il est devenu moins apprêté, j'entends celui des bons écrivains, en même temps que nos vêtements et nos meubles ont repris beaucoup de choses de l'antique sim-



The secondir cause do cette lugare difficulties acres les autieus contres et les unuvenus, senete exampement surveux duras la similari de l'air-ter, contre les apoques du ces diverses composites liu, comeant les premiers, d. vivait dime me grande discipations, au milleu de somites reparates et l'espet dans trom su paramer; il a mappesé les derenes, lorsque sons unarage lui sait mitagementes que l'aire dimentale sons unarage lui sait mitagementes au l'aire du sur interiore sons unarage lui sait mitagementes.

come accomme contra, fruits d'una unagundont de come accomment, se ressentant d'una socia de familia de l'agrantia de mouveaux, ecrets dinte un imperior, plus calina, aupres de se femine et a imperior dissipart de ses autombs, sont plus pres e la restant qui, se fait uneux autombre a it una unite de l'âge et dinte le salence des passons.

L. con productions agreebles, see premiure outer. In laborates. Marmontal, joint brantot reduction du Morare On woulant litte du pre-tiège die con outwage, l'un die aux plus anciens verseurs, un fault sur lequal; sermant établies re-products pour un montrer du gans du lattres l'exit de l'intérêt ne me que ce bonds incomé incomé de production de l'intérêt ne me que ce bonds incomé de l'intérêt ne me que ce bonds interés de l'intérêt ne me de

n'a pas toujours employés après lui dans quelques ouvrages périodiques. Parler aux gens de lettres le langage de la décence en même temps que celui de la vérité; justifier la liberté avec laquelle on observe les défauts par l'attention avec laquelle on relève les beautés; se refuser à ces traits d'ironie sanglante et pourtant facile, qui ne prouvent rien et qui n'éclairent personne, quoique plus amusants pour le peuple des lecteurs qu'une critique honnête et sensée; parler le ton modéré de la raison, au lieu de consoler l'envie et de flatter la malignité; enfin, et surtout, ne pas prostituer sa plume à l'esprit de parti; telles furent les lois qu'observa constamment Marmontel dans la rédaction de son journal.

D'heureux effets de ce genre de critique se firent bientôt sentir. Les brillants essais de Malfilâtre furent encouragés. Thomas, rebuté par des censures malveillantes, fut ranimé par les justes éloges donnés à son poëme de Jumónville. Les prémices de la traduction des Géorgiques furent annoncées avec les espérances qui ont été depuis et remplies et surpassées. Colardeau, la Harpe, le Mierre, et tous les jeunes écrivains qui promettaient quelque mérite, furent guidés dans la carrière par des critiques tout-à-la-fois sévères et bienveillantes, en même temps qu'animés à la poursuivre par la justice rendue à leur talent.

Quoique la littérature soit ici notre objet principal, je ne dois pas oublier que Marmontel fit aussi du Mercure tout ce qu'il devait être pour les sciences et les arts, en mettant à contribution toutes les académies de France et tous les hommes instruits qui s'empressèrent de concourir au succès d'un ouvrage devenu le patrimoine des hommes de lettres.

Malheureusement pour les lettres et pour celui qui les servait si bien, à peine quelques années s'étaient écoulées que le Mercure lui fut ôté à la suite d'un évènement qui doit trouver sa place dans son éloge, parce qu'il a été pour lui l'occasion d'une action dont on peut le louer autant que de son meilleur ouvrage.

Je dirai donc ici que Marmontel, accusé faussement d'avoir fait une satire contre un homme
de la cour, après avoir été mis à la Bastille
malgré ses dénégations, pressé de nommer l'auteur sous peine de perdre le Mercure, c'est-àdire quinze à dix-huit mille livres de rente,
garda le secret de sa société; car ce n'était pas
celui d'un ami. Ce n'est là sans doute qu'un devoir rempli; mais, pour le remplir, il faut un
courage et un désintéressement peu communs.
qu'on peut louer en tout temps, et qu'on ne doit
pas omettre de louer dans celui-ci.

La perte du Mercure ne découragea pas Marmontel; et, recourant aux ressources que lui fournissait son talent, il donna bientôt deux ouvrages qui ont beaucoup contribué à étendre sa réputation littéraire, Bélisaire et les Incas.

Le premier est la morale des rois, mise dans la bouche d'un homme d'État, à qui ses services, son expérience, son âge, donnent une grande autorité. Elle est par-tout élevée et noble jusqu'à la magnanimité; mais celui qui donne ces leçons ne néglige pas de tracer d'une main ferme la morale et les devoirs des peuples.

Bélisaire eut dès l'abord un assez grand succès; mais la Sorbonne et le clergé s'étant alarmés de la doctrine de l'auteur sur la tolérance des cultes établie dans son quinzième chapitre, et le menaçant d'une censure, l'ouvrage fut recherché avec encore plus d'empressement; on en fit en peu de temps plusieurs éditions. Il attira à Marmontel des lettres flatteuses de plusieurs souverains, et fut traduit bientôt dans presque toutes les langues de l'Europe.

La question agitée dans ce quinzième chapitre n'était pas oiseuse.

Depuis plus d'un siècle la saine philosophie avait commencé à combattre cette doctrine fausse et funeste, qui donne aux souverains le droit



d'établir une religion de l'état et celui de forcer laurs sujets à l'embrasser. Ou avait bien apporté en france quelque adoucissement à l'exécution des lois contre les protestants, cependant la plaie faite à l'état par la révocation de l'edit de Nantes saignait encore; quelques administrateurs en maintennaient les dispositions dans les provinces du midi: on en faisait l'apologie dans des ouvrages de parti et dans quelques journaux du temps; enfin, on touchait encore à une époque où le gouvernament, intervenant dans les querelles des jansénistes et des molinistes, avait prodigué les lettres de cachet et donné de violentes atteintus à ce droit naturel de l'homme, la liberté des opinions religieuses.

Cette intolérance politique, condamnée également et par l'Évangile et par la raison, ramenée et cammisée au milieu du dix-huitième siècle, avait excité une réclamation puissante de tout ce qu'il y avait d'esprits raisonnables et cultivés, et sur-tout die ces philosophes qu'on calomnie au-jourd'hui avec tant d'ingratitude, et qui s'efforcaient d'obtenir dès-lors cette même tolérance civile que vient d'établir un gouvernement éclairé et bienfaisant.

C'était un service rendu à la nation et à l'humanité que de désèrer de nouveau au tribunal

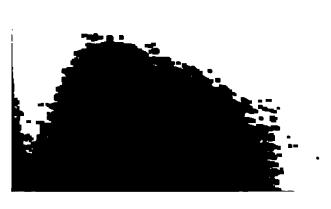

de la raison cette grande erreur morale et politique. C'est ce que faisait Marmontel dans Bélisaire, et ce qui lui attira l'animadversion des théologiens.

En ce temps-là une censure théologique avait encore de fâcheux effets civils (je ne parle que de ceux-là). Buffon en avait eu peur. Marmontel s'occupait, quoique faiblement, de conjurer l'orage; mais Voltaire et d'autres amis le défendaient, en portant la guerre dans le camp ennemi, par des brochures piquantes qui se succédaient sans relâche, et qui éteignaient la foudre jusque dans les mains qui la lançaient. Vingt mille exemplaires de Bélisaire étaient répandus dans toute l'Europe avant que la censure parût.

Les théologiens, défenseurs de l'intolérance, servirent mal cette cause, en poursuivant Bélisaire avec tant d'obstination; car cette obstination même porta Marmontel à reprendre ce sujet, et à le traiter avec plus de développement dans les Incas, dont le but est de faire détester ce fanatisme destructeur qui a porté au nouveau monde les crimes dont il souillait l'ancien, et d'établir sur un grand exemple ce principe énoncé par le vertueux et l'éloquent Fénélon, que le prince doit accorder à tous la tolérance civile, non en approuvant tout comme indifférent, mais en souffrant ce



que Dieu souffre, et en n'employant, pour ramerer les hommes, que la donce persuasion.

L'auteur des Inous atteint ce but; et dans cette fiction ingénieuse, embellie de tous les charmes du style, il prouve avec force l'absurdité, l'iniquité de toute intolérance civile, et le droit qu'a unit homme de s'attacher au culte et d'adopter les dogmes religieux qui lui paraissent les meilieus parui ceux qui se concilient avec les bonnes maurs et les bonnes lois; et en cela il a conmissione à avancer cet heureux moment où un législateur éclairé a pu opérer enfin, entre l'empare et les sacerdoces, cette heureuse union qui rend les disciples des doctrines diverses citoyens dis même état et enfants de la même famille.

l'arrive aux Élements de Litterature de Marmontel, un de ses plus beaux titres à la gloire auxéraire.

Cet ouvrage est le résultat de trente ans de méditations sur l'art d'écrire et sur les divers genres de compositions. L'auteur nous apprend qu'il n'avait été d'abord qu'un recueil d'observations à son usage, qu'il a retravaillées avec soin, pour en faire dans l'Encyclopédie la théorie générale de la littérature, et qu'il a revues encore et améliorées dans ses Eléments.

Les éléments de toute science doivent être.

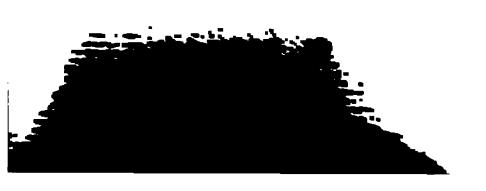

ce semble, exposés dans un ordre méthodique, puisque ce n'est qu'à l'aide de la méthode qu'on peut faire saisir l'enchaînement des idées et le rapport des parties. L'ouvrage de Marmontel est cependant formé d'articles disposés par ordre alphabétique, ce qui rompt toute liaison.

Marmontel, qui n'ignorait pas que cette marche avait des inconvénients, lui connaissait aussi des avantages qui la lui ont fait préférer. Il donnait ainsi à une longue suite de préceptes l'attrait de la variété. Dans chaque article il présentait son objet sous tous ses rapports. Il offrait à une jeunesse dissipée et aux gens du monde, qui n'ont pas le temps ou le courage de suivre de longues lectures, une instruction plus facile; enfin il faisait, pour ainsi dire, de cette étude, une conversation libre et variée, dans laquelle il paraissait s'entretenir et causer avec son lecteur, et qu'on pouvait quitter et reprendre à son gré.

Mais ces raisons, qui eussent suffi à beaucoup d'autres, n'appaisaient pas entièrement les scrupules de Marmontel, qui, pour me servir d'une expression commune, que je vous prie de me pardonner, travaillait en conscience. Il imagina donc d'ajouter à son ouvrage une table méthodique, à l'aide de laquelle on pût le lire comme un traité suivi et complet, où les chapitres se-

raient placés dans leur ordre naturel; et sa table est si bien faite, qu'elle est à elle seule une preuve sensible du mérite de tout son travail.

Dans notre avant-dernière assemblée publique, vous avez entendu louer le Cours de Littérature de M. de la Harpe, qui est en effet bien digne d'éloge.

Je me garderai d'instituer, entre deux ouvrages utiles, une comparaison qui tendrait à rabaisser l'un ou l'autre; mais je puis assigner ce qui distingue chacun des deux.

En épargnant à M. de la Harpe les reproches qu'on peut lui faire sur les derniers volumes de son Cours, que les hommes raisonnables et libres de tout esprit de parti regardent comme bien insérieurs aux premiers; et, en ne comparant dans les deux ouvrages que ce qui est relatif à h littérature proprement dite, je dirai : Que, dans le Cours de M. de la Harpe, on recueille les jugements sains que lui-même a portés et qu'on adopte, pour ainsi dire, tout faits; et que, dans celui de Marmontel, on apprend à juger soi-même. Le premier fait d'excellents écoliers, le second forme des maîtres. La Harpe vous enseigne à saisir tous les détails, à ne laisser échapper ni une faute, ni une beauté; Marmontel, à saire un ensemble d'après une connaissance approfondie du caractère et du genre des diverses espèces de compositions. Celui-là vous conduit dans la pratique de l'art; celui-ci.vous en donne une savante théorie. Les auditeurs naturels de la Harpe étaient et devaient être des gens du monde, et sur-tout de jeunes gens et de jeunes femmes, ceux de Marmontel peuvent être des hommes destinés à professer eux-mêmes, qui recueille-raient de ses leçons les premiers principes de l'art qu'ils ont à enseigner.

De ces travaux utiles de Marmontel, je ne craindrai pas de rapprocher ceux auxquels il s'est livré pour perfectionner deux genres de spectacles ou de plaisirs, qui, pour les sociétés civilisées, sont devenus de véritables besoins.

Je le vois d'abord, ramenant dans l'opéra comique et la décence et le bon goût, donnant des règles à cette espèce de drames, et fournissant à Grétry ces charmants poëmes, dans lesquels cet agréable compositeur a su exprimer, par des chants si heureux, et les finesses de la pensée et les délicatesses du sentiment; c'est le mérite qu'offrent Lucile, Sylvain, l'Ami de la Maison, Zémire et Azor, spectacles qui ont charmé Paris dans leur nouveauté, et qu'on ne redonne point aujourd'hui sans faire dire aux dépens de qui il appartient: Ah! voilà comme il faut écrire, et voilà comme il faut chanter.

Enhardi par le succès de ces essais, Marmontel tente le premier d'introduire en France et d'appliquer à nos grands opéras cet art charmant, qui paraissait en Italie une plante indigène qu'on ne pouvait naturaliser dans notre sol. Dans cette vue, conservant avec un respect religieux les beautés des poëmes de Quinault, il y ajoute des paroles coupées à la manière de Métastase, et susceptibles des formes piquantes et variées du chant, et sur-tout de ce que les Italiens appellent un motif. C'est ainsi qu'il a disposé les poëmes de Roland et d'Atys. C'est pour cela que je l'ai vu combattre de toute son activité l'indolence du napolitain Piccini, qui, cessant d'être animé par la douce influence d'un délicieux climat, et trouvant ici les rigueurs du nôtre, se déterminait difficilement à mettre les mains sur le piano, et qui eût dit volontiers comme les Hébreux transportés sur les rives du fleuve de Babylone : Comment chanterai-je les cantiques de mon pays dans une terre étrangère?

Mais bientôt Marmontel fait un pas de plus, et un grand pas, en composant et faisant mettre en musique, par Piccini, le bel opéra de Didon, qui a pour nous l'intérêt d'une tragédie, tous les charmes du chant et toutes les séductions de ce spectacle magique, où tous les arts concourent pour assembler tous les plaisirs.

Je sais qu'à l'occasion des soins qu'il s'est donnés pour naturaliser chez nous la musique italienne, et de la lutte établie entre les deux compositeurs qui se disputaient la scène, on a reproché à Marmontel de s'être laissé aller à trop de vivacité contre les admirateurs passionnés de l'antagoniste qu'on opposait à Piccini; mais n'avait-il pas été provoqué? Ne faut-il pas pardonner quelque chose à cette espèce d'hommes qui est irritable, comme Horace le dit de lui-même et des poëtes ses confrères? enfin ne doit-on pas le juger avec quelque indulgence, lorsqu'il défend les principes qu'il s'était faits sur la nature du mélodrame, c'est-à-dire une opinion résléchie et un système auquel il tient comme à sa création?

Parmi les ouvrages de Marmontel, on trouve encore un assez grand nombre de discours en vers, dont plusieurs ont remporté les prix de l'Açadémie, et les autres ont été lus dans ses assemblées.

Entre les premiers, on peut distinguer celui qui a pour titre, Epître aux poëtes, ou les Charmes de l'Etude, qui a suscité à son auteur beaucoup de querelles, et dont je dirai quelque chose pour qu'on ne puisse pas me reprocher d'éluder les difficultés de mon sujet. Dans cette Epître, on a cru voir des hérésies littéraires; Boileau copie, et je ne vois jamais Boileau sensible, a dit Marmontel, et on a crié au blasphême.

Je ne crois pas qu'il soit impossible d'excuser Marmontel en expliquant bien ce qu'il entend par l'invention et par l'espèce de sensibilité qu'il refuse à Boileau; mais il faudrait, pour cela, passer les bornes de ce discours; je me contenterai de dire que, si son opinion est une hérésie littéraire, son talent n'en a pas été infecté; car cette Épitre, où il est, dit-on, injuste envers Boileau, est faite à la manière de Boileau, et on peut dire qu'il a ressemblé en cela à des hérétiques en matière plus grave, dont la morale pratique est aussi bonne et quelquefois meilleure que celle des orthodoxes les plus purs.

Quant aux discours en vers que Marmontel a lus aux séances publiques de l'Académie, je dois dire, à son éloge, qu'il est un des membres de cette compagnie qui ont le plus contribué à donner à ses assemblées l'éclat dont elles ont brillé jusques aux premiers mouvements de la révolution. On doit à Duclos, et sur-tout à d'Alembert, d'avoir les premiers pris quelque soin pour y attirer ces amis des lettres non moins éclairés que bienveillants, qui les honoraient de leur présence, et que j'y vois rassemblés encore

aujourd'hui. Les moyens qu'ils employaient pour cela étaient d'engager les académiciens à lire ou de lire eux-mêmes des pièces de prose ou de vers dignes de l'assemblée qui venait les entendre.

Marmontel seconda constamment ces intentions de la compagnie et de ses officiers; et, lorsqu'il eut succédé à d'Alembert dans l'emploi de secrétaire, il montra le même zèle, que je rappelle ici comme un modèle que nous nous efforcerons toujours d'imiter.

Les pièces de vers de Marmontel ainsi destinées à des lectures publiques, sont toutes intéressantes par le choix des sujets, par les circonstances dans lesquelles elles ont été lues, et quelquefois par les effets qu'elles ont produits. C'est ce que je montrerai par quelques exemples.

En 1772, son Discours sur l'Incendie de l'Hôtel-Dieu fut le signal d'une réclamation universelle en faveur des pauvres, et réveilla pour eux une attention du public et du gouvernement, qui eut des effets heureux et prompts pour l'amélioration des hôpitaux.

Son Discours sur l'Eloquence, en 1776, convenait à la séance où fut reçu M. l'archevêque d'Aix, dont vous avez entendu naguères louer ici dignement et avec justice les talents oratoires,

et qui, dans deux grandes occasions, a parlé des devoirs réciproques des souverains et des peuples avec une force et une vérité dignes de son ministère.

Le Discours sur l'Histoire, lu à l'Académie en 1777, dans une séance particulière que l'empereur d'Allemagne honorait de sa présence, et depuis dans l'assemblée publique pour la réception de l'abbé Millot, est plein de leçons courageuses pour les maîtres du monde, et de traits de la plus noble liberté.

Enfin son Discours en vers sur l'Espérance de se survivre, lu à la réception de M. Ducis, succédant à Voltaire, ne pouvait être mieux placé qu'en cette circonstance; car, pour établir la maxime qui est le but de cet ouvrage,

Rien de grand sans l'espoir de l'immortalité.

quel moment pouvait être mieux choisi, que celui où nous venions de perdre l'homme célèbre à qui ce même sentiment a inspiré tant de chefs-d'œuvre qui demeureront immortels, malgré tous les efforts des ennemis du goût et de la raison!

Ici, Messieurs, finit ce que j'avais à vous dire des ouvrages de Marmontel, imprimés de son vivant; mais il nous est resté de lui plusieurs écrits posthumes, dont quelques-uns sont déja publiés; tels sont ses Mémoires en quatre volumes, et deux volumes sur la Régence; et les autres ne tarderont pas à l'être, et comprennent un Traité de Morale, un Traité de Métaphysique, une Grammaire, et une Logique.

Je parlerai d'abord de ses Mémoires.

Il y a long-temps que le sévère Pascal a dit: Le sot projet que Montaigne a eu de se peindre, non pas en passant, mais par un dessein premier et principal. A cela, tout le monde répète la réponse faite par Voltaire: Le charmant projet que Montaigne a eu de se peindre naïvement comme il l'a fait, car il a peint la nature humaine, et on aimera toujours le philosophe qui peint sous son nom nos faiblesses et nos folies.

Des censeurs qui, ayant moins d'autorité que Pascal, sont aussi difficiles que lui, font à Marmontel un reproche de même genre; je leur répondrai d'abord en invoquant ce sentiment naturel au cœur de l'homme, ce désir de se survivre dont Marmontel a si bien parlé dans le Discours en vers qui porte ce titre; ce sentiment, dis-je, ne l'excuse-t-il pas d'avoir voulu laisser après lui quelque aliment aux souvenirs de l'amitié? L'homme sensible qui met dans la bouche de l'époux, pleurant sur la tombe d'une tendre épouse, ces touchantes paroles:

On ne me répond point, mais peut-être on m'entend, a bien pu croire, comme il le dit lui-même,

Que la mort ne rompt pas tous les nœuds de la vie. Mais la première phrase de ses Mémoires en est une suffisante apologie. C'est pour mes enfunts, dit-il, que j'écris l'histoire de ma vie. Leur mère l'a voulu. Si quelque autre y jette les yeux, qu'il ne pardonne des détails minutieux pour lui, mais que je crois intéressants pour eux. Et qui peut blimer, en effet, un père d'écrire pour ses enfants son histoire, celle de ses liaisons, de ses travaux, des obstacles qu'il a rencontrés, des sucrès qu'il a obtenus? Tous ces détails doivent kur être précieux; et, si l'on demande pourquoi les rendre publics, j'ose dire que, parmi ceux qui blâment cette publication, il n'en est point qui, possesseurs du manuscrit, eussent voulu le brûler ou le garder inédit, et que ce n'était pas à la veuve et aux enfants de Marmontel à juger

On s'est plaint, et peut-être avec quelque raison, de la manière dont Marmontel a parlé de quelques personnages connus ou célèbres, qu'il a, dit-on, mal jugés, soit en les rabaissant audessous, soit en les élevant au-dessus de ce qu'ils valaient. Quant aux torts du premier genre, je

suis tout prêt à reconnaître ceux dont il peut s'être rendu coupable; car si j'aime Platon, j'aime encore plus la vérité. Je verrai donc avec plaisir les amis de ceux envers qui il a été injuste, et qui les ont mieux connus que lui, redresser des jugements dictés par quelques préventions dont personne n'est tout-à-fait exempt. Je dirai seulement que Marmontel, en se trompant ainsi, a toujours été de bonne soi, et, mérite peu commun au temps où nous vivons, qu'il a jugé et blâmé, non suivant l'esprit de telle et telle coterie et les opinions de tel ou tel temps, mais suivant sa propre conviction et son sentiment, ce qui n'excuse pas l'erreur, mais ce qui affaiblit, aux yeux de l'homme juste et bon, les torts de celui qui se trompe.

J'ajouterai que, s'il a jugé quelques hommes en place avec des préventions trop favorables, j'aime encore mieux cette erreur qui compense, pour ainsi dire, l'autre, que le dénigrement universel de ces frondeurs infatigables, détracteurs nés de tout homme public, parce qu'ils ne croient ni à la vérité ni à la vertu.

Mais ces torts de Marmontel une fois écartés ou pardonnés, quel agrément et quelle instruction ne trouve-t-on pas dans ses *Mémoires!* Quelle variété, quelle vie dans cette galerie de portraits

#### AVIS A M.M. LES SOUSCRIPTEURS.

Catta Livraison se compose du premier volume des Manuaines d'un père pour servir à l'instruction de ses infints, et du premier volume des Contes moranx, formant les tomes I et III des OEuvres complètes.

Le Portrait de Marmontel, grave par M. Leroux, immundant beaucoup de temps, ne paraîtra qu'avec la buccione Licraison.

• . . . .

suprême, il compare celle des païens avec celle de l'Évangile, et donne tout l'avantage à celle-ci. Il traite ensuite en autant de chapitres de toutes les sortes de devoirs; et finit par expliquer et démontrer l'intérêt qu'ont tous les hommes, chacun dans leur état, à observer les lois de la morale, qui consiste, selon lui, à être bon pour être heureux.

Dans tout ce traité, on trouve l'abondance et la facilité de l'écrivain; et, en le lisant, il est impossible de ne pas lui savoir gré d'avoir rendu si agréable une instruction si utile.

L'existence de Dieu, l'immatérialité de l'ame, son immortalité, sa liberté, la solution de l'objection tirée du mal physique et du mal moral, les notions que nous pouvons nous former de la Divinité et de ses attributs, la nature des facultés de l'entendement humain, tels sont les sujets importants traités dans sa Métaphysique, qui me semble avoir, ainsi que sa Morale, le grand mérite de n'être pas un livre fait en copiant d'autres livres, mais l'ouvrage d'un bon esprit qui, dans de longues études et de profondes réflexions, ayant assemblé une grande quantité d'idées, les dispose avec ordre, et les verse avec autant d'abondance que de facilité.

Jusqu'à-présent je vous ai peint dans Mar-

montel l'homme de lettres; il me reste à vous montrer en lui l'homme moral.

Dès sa première jeunesse, il lutte avec courage contre la pauvreté, et parvient à l'éloigner de lui par le travail. Fils tendre et respectueux, il console la vieillesse de sa mère, et devient pour ses frères et sœurs un véritable père.

Entré dans la carrière littéraire, il acquiert et conserve jusqu'à la fin l'amitié des gens de lettres les plus distingués de son temps, ainsi que celle de plusieurs hommes estimables dans les rangs les plus élevés de la société.

Marié, il se livre avec un entier abandon aux devoirs que lui prescrit sa nouvelle situation; commerce des femmes, sociétés brillantes, spectacles et liaison avec les artistes, voyages de plaisir, séjour à la campagne, tout cela cède aux charmes de la vie intérieure, et à ceux de la compagne aimable, spirituelle et vertueuse à laquelle il a uni sa destinée. Heureuse manière de calmer les agitations d'une vie dissipée, en cherchant le bonheur où il est.

Devenu père, il est le modèle d'un amour paternel aussi tendre qu'éclairé. L'instruction et l'éducation de ses enfants l'occupent tout entier. Avec une fortune modique, il n'épargne rien pour remplir ce devoir. to unit d'hommes adiches at de femmes annenes uses lesquels d. a vear. Quelle franchese et
neelle verte dans les recits de ac qui lui est percomeil Quelle talersura des animiers et quelle
uses pour les personnes. Comme il paint le
nouvement du ces societés brillantes et minières.
convenent du ces societés brillantes et minières
nous étant leureux trapps qui trais les asprits
continent: telle-lins vers trances les vertes, en
ensent traites les quescions, sons tradice lu paix
es a sometir, en meme temps que les progres
ies-scenaes, des mes unles et les mes agrables,
mutipliment pour elle trais les garces le jouismutipliment que elle trais les garces le jouisance jour se compose son bondheur!

Le milite semblie mair accusille les Memaires ar a Acessas comme aux auscinge bien fint en sem sent le mis sentement asses generalement emine l'appeaux l'ap

style, il est remarquable par la rapidité des récits, la netteté des discussions, la vérité des portraits.

Entre ses ouvrages posthumes qui n'ont pas encore paru, sa Grammaire pourra être consultée par les hommes les plus exercés dans l'art d'écrire et de parler; elle a le mérite d'une grande clarté qui résulte tant de la manière d'écrire de l'auteur, que de la richesse et de l'abondance des exemples par lesquels il explique et appuie ses leçons, et dont l'ensemble est une sorte d'extrait de nos meilleurs écrivains que les personnes les plus instruites retrouvent toujours cités avec un nouveau plaisir.

Sa Logique sera étudiée avec fruit. La forme en est nouvelle; on pourra en contester quelques notions préliminaires sur l'origine des idées et l'analyse des sensations; mais, lorsqu'il en vient à l'art de raisonner, il fait l'emploi le plus heureux des Topiques de Cicéron et des Analytiques d'Aristote. Une élégante simplicité, une justesse soutenue, une clarté parfaite, et, comme dans sa Grammaire, une grande richesse et un beau choix d'exemples applanissent les difficultés et font oublier la sécheresse du sujet.

Dans sa Morale, après en avoir lié les principes avec la doctrine de l'existence d'un Être

reen die ses misies republian union de du des reen die ses misies republian union de du de reen que se unidique douver di jui jumina antone e serients ses denuncies unsundants duns des mises dun du description de dun description de dun description de dun union rens que missi dine, sur de change de dunalle en ces anne missi dine, sur de change de dunalle en ces annes a dine dine, sur de change de dunalle en ces annes a du main.

Amore i instruction of the hillieit.

in see quian se plaine soument de l'agentitent nes hommes sommes avan qui les ant acidire se sormés. Il y a l'arg-ramps quom a game le somme des siècles. Les armadam assise sur leur d'une set un se montenne a aux que la Soumant des var sentième est un combat. Comme dons les l'ammes a talants. Marmonai, a dir long-ramps a mitte a ce que la critaine a de plus inpant de 3 vilre unes de part de ces servicime apidemères qui vivent du mal qu'ils disent, car je ne saurais convenir que ce soit du mal qu'ils font.

Enfin, le temps de la justice est arrivé pour lui; mais, que dis-je? elle n'a pas été si tardive; et, bien avant de le perdre, nous avons vu ses ouvrages et son caractère prendre dans l'opinion publique une place distinguée qui leur restera.

Oui, messieurs, j'aime à penser que, si Marmontel, octogénaire, était venu vous apporter ici les fruits de ses dernières veilles, et présider peut-être cette respectable assemblée, avec l'autorité de l'expérience et de l'âge, il eût reçu de vous les témoignages de la considération naturellement attachée à la vieillesse d'un homme de lettres qui a rempli sa vie de travaux utiles; vous l'auriez vu avec intérêt près de la fin d'une longue carrière, conservant encore quelque chose de cette énergie du jeune âge, qui est l'ame de l'ame et la vie de la vie. Vous auriez applaudi à ses derniers efforts, et cet accueil qui eût payé tous ses travaux, je pourrai croire qu'il l'eût obtenu de vous d'après l'indulgence avec laquelle vous aurez bien voulu m'entendre.

Lié avec beaucoup de gens en place et aux approches de la révolution avec un grand nombre de personnages qui y ont joué des rôles importants, il n'use de la considération qu'ils ont pour lui que peur les éclairer de ses vues et leur inspirer sa modération, et demeure exempt de toute ambition au moment où toutes les ambitions sont réveillées.

Membre de l'assemblée électorale de Paris en 1789, il y porte son excellent esprit; et ceux de ses collégues qui lui ont survécu attestent encore aujourd'hui la sagesse qu'il y montra et le courage avec lequel il combattit les violences de l'esprit de parti qui allait devenir bientôt l'esprit dominant; sacrifiant ainsi à la vérité et à la cause du bien public les espérances fondées qu'il avait d'être nommé député aux états-généraux.

En 1792, aux premiers jours du mois d'août, témoin des mouvements qui agitaient la capitale, et conjecturant qu'ils iraient en augmentant et renverseraient tout ce qui se trouverait sur leur passage, il se retire avec sa femme et ses enfants dans un hameau près de Gaillon, en Normandie, où il achète une petite maison de paysan et environ deux arpents de jardin, en se résignant avec courage à la perte de la plus grande partie d'une fortune acquise par de longs travaux, et

à une vie obscure, privée de toutes les dissipations de la société à l'âge où elle est plus que jamais un besoin.

En mars 1797 (germinal an V), nommé membre du conseil des anciens par le département de l'Eure, chargé par ses commettants de solliciter auprès du gouvernement le libre exercice des cultes, c'est-à-dire, ce qui est bien remarquable, de demander pour la religion catholique la même tolérance qu'il avait invoquée dans Bélisaire pour les religions dissidentes, il écrit sur ce sujet un discours imprimé dans le dernier volume de ses Mémoires, et qu'il n'a pas pu prononcer; où, se défendant d'employer les moyens de l'art oratoire qui ne sont plus, dit-il, de son âge, il est encore éloquent, parce qu'il parle le langage du sentiment et de la vérité.

En août (fructidor) de la même année, les élections de son département ayant été cassées avec celles de quarante-huit autres, après avoir échappé au danger d'aller périr dans les marais de Sinamary, il retourne à sa retraite et à ses livres avec autant de joie que le berger de la fable, appelé par le monarque à être pasteur de gens, en éprouve à retrouver dans son coffre les instruments de son premier métier, et à reprendre la vie champêtre dont il a connu les douceurs.

### On trause chus le même Libraire:

In herrouse des Comaines, en Tableau des moures, usages estations des Comaines, etc., ouvrage principalment instinc à Califor l'intelligence des autours classiques arms: par homonire deluns, rectuen du la grande eveluir decla d'infelieurg, tradicit de l'angleis sur la separate edition, use des nouse de tradiciones de mouse de tradiciones de tradiciones allements. Le voli, in de imprimes par l'armin Diete. Brins, 120 fb.

icent, on Cours de Littierenne ancienne et undirene, par : E lie Merpe, edition chesique et complete en i vol. : ement: cinq panière in 3°, ever une table analycque par mire de matières Prin. es ir.

interest restaurant des Animente sons nontables. prosonaut les commènes générales et particulières des animente. ente familles. Pours georges et la crimina des principales opuese qui s'y rapportent; par M. du l'amercie, mambre le l'Aradomia Bryala des Scinances de Paris, produceur de Louisgie de Misseum d'Alatrica naturalle; de S', termes l', I, III et LV. Prix. 28 de

Burres de l'althe Millet, servir :

Examples du l'Aismine du France, doquis Clouis jusqu'à lumis XV, continuis jusqu'à la mort du Louis XVI, par V. Millon, prefesseur du la familie dus lutres du l'Acquis-mer du Paris; par V. Polille du Salles, mambre du l'Institut, jusqu'àu goungmannent imperial, et par V. A. B. maniè le pain de pôlie, so distinu, ormes du figures impirés les dissins du Dusanne et Dunimer, à vol. instantiques.

Examples de l'Aistrine d'Anglistaire dequis le conquite in le Anglistaire dequis le conquite in perme a consigne et autrement de régime de Caongre III. jusqu'à le peux de Tilsic, moltre continualment de l'Aistrine du France. 4 mil de l'Aistrine du France. 4 mil de l'Aistrine du France. 4 mil de l'Aistrine du France.

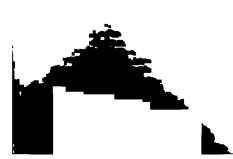

- 3º ÉLEMENTS de l'Histoire ancienne, 4 vol. in-12. Prix, 10 fr.
- 4º Éléments de l'Histoire moderne, 5 vol. in-12. Prix, 15 fr.
- 5° Histoire littéraire des Troubadours, 3 vol. in-12. Prix. 9 fr. (Chacun de ces ouvrages se vend aussi separément.)
- OEUVRES complètes de Racine, avec le Commentaire de La Harpe, augmentées de plusieurs morceaux inédits ou peu connus, édition revue, corrigée et ornée de figures d'après les dessins de Moreau, 7 vol. in-8°. Prix, 30 fr.
- LA Viz et les Aventures de Robinson Crusoé, par Daniel Defoë; traduction revue et corrigée sur la belle édition de Stockdale, en 1790, augmentée de la vie de l'auteur qui n'avait pas encore paru, édition ornée de belles gravures d'après les dessins originaux de Stothart et Duvivier, d'une carte géographique, accompagnée d'un Vocabulaire de Marine, 3 vol. grand in-8°, papier fin. Prix, 15 fr.
- Les mêmes, grand papier vélin et les nouvelles figures avant la lettre, 30 fr.
- Commentaires de César, traduction nouvelle, avec notes militaires sur le texte, par M. de Toulongeon, ancien officier-général, ex-constituant, membre de l'Institut et du Corps législatif; très-jolie édition, imprimée avec petit-texte neuf, ornée d'une carte de l'ancienne Gaule, gravée par Adam, 2 gros vol. in-18. Prix, 5 fr.
- Essai d'un Cours élémentaire et général des Sciences physiques, par F. S. Beudant (partie physique), i vol. avec planches. Prix, 7 fr. 50 c.
- Mémoires, ou Essais sur la Musique, par Grétry, membre de l'Institut, 3 vol. in-8°. Prix, 12 fr.
- Histoire de Jean Churchill, duc de Marlborough, par Dutens, 3 vol. in-8°, ornés de cartes et plans de batailles. Prix, 21 fr.
- OEUVRES COMPLÈTES de J. J. Rousseau, 18 vol. grand in-4° papier vélin, imprimés par Didot jeune, et ornés de belles figures d'après Monsiau, cartonnés à la Bradelle. Prix, 500 fr.

Premières épreuves.

## AVERTISSEMENT

DE L'ÉDITEUR DES MÉMOIRES PUBLIÉS EN 1800.

Ces Mémoires sont un des derniers ouvrages de feu Jean-François Marmontel; ils étaient cependant écrits presqu'en totalité trois ans avant sa mort.

Né en 1723, arrivé à Paris en 1745, mort en 1799, il a vécu avec le dix-huitième siècle tout entier. Ses relations, ses sociétés, ses affections, ses places, ses travaux lui ont fait connaître, pendant ce long espace de temps, les personnes les plus distinguées. En effet, dans cette époque, il n'est presque pas un homme ou une femme célèbre, en quelque genre que ce soit, qui n'ait un article dans cette vaste galerie. Nous croyons qu'elle sera parcourue avec un vif intérêt.

La seule lecture de la table ajoutée à la fin de chaque volume, le grand nombre de noms de personnes qui y sont citées donnent une idée de l'immense variété d'objets que présente l'ouvrage. Que de souvenirs, en effet, dans la vie de celui qui a vu Massillon, Fontenelle, Montesquieu, et qui a été membre d'une de nos assemblées nationales! que de portraits entre celui de Vauvenargue et celui de Thomas! Cette table est un fil qui guide la curiosité; elle fixe en même temps les principales époques.

# MÉMOIRES

## D'UN PÈRE

POER SERVIR A L'INSTRUCTION DE SES ENFANTS.

### LIVRE PREMIER.

Cist pour mes enfants que j'écris l'histoire des ma vie; leur mère l'a voulu. Si quelque autre y jette les yeux, qu'il me pardonne les détails minutieux pour lui, mais que je crois intéressants pour eux. Mes enfants ont besoin de recueillir les écons que le temps, l'occasion, l'exemple, les strations diverses par où j'ai passé, m'ont données. Je veux qu'ils apprennent de moi à ne jamais désespérer d'eux-mèmes, mais à s'en défier mujours; à craindre les écueils de la bonne forme, et à passer avec courage les détroits de la liversité.

Jai eu sur eux l'avantage de naître dans un ieu où l'inégalité de conditions et de fortune ne de faisait presque pas sentir. Un peu de bien,

Tomogres L

qu'elque industrie, ou un petit commerce, formaient l'état de presque tous les habitants de Bort, petite ville de Limosin, où j'ai reçu le jour. La médiocrité y tenait lieu de richesse; chacun y était libre et utilement occupé. Ainsi la fierté, la franchise, la noblesse du naturel n'y étaient altérées par aucune sorte d'humiliation, et nulle part le sot orgueil n'était plus mal reçu ni plutôt corrigé. Je puis donc dire que, durant mon enfance, quoique né dans l'obscurité, je n'ai connu que mes égaux; de là peut-être un peu de roideur que j'ai eue dans le caractère, et que la raison même et l'âge n'ont jamais assez amollie.

Bort, situé sur la Dordogne, entre l'Auvergne et le Limosin, est effrayant au premier aspect pour le voyageur, qui de loin, du haut de la montagne, le voit au fond d'un précipice, menacé d'être submergé par les torrents que forment les orages, ou écrasé par une chaîne de rochers volcaniques, les uns plantés comme des tours sur la hauteur qui domine la ville, et les autres déja pendants et à demi-déracinés; mais Bort devient un séjour riant, lorsque l'œil rassuré se promène dans le vallon. Au-dessus de la ville, une île verdoyante que la rivière embrasse, et qu'animent le mouvement et le bruit d'un moulin, est un bocage peuplé d'oiseaux. Sur les deux bords de la rivière, des vergers, des prairies et des champs cultivés par un peuple laborieux forment des tableaux variés. Au-dessous de la ville le vallon

Des pres de la qu'est située cette petite meturne de Sann-Thomas, ou je leurs Virgite à l'amore des urbres fleurs qui entourment mes ruche d'abeilles, et ou je tassis de leur miel des coûters si déliceers. L'est de l'autre côté de la vide, un-dessis du moulin et sur la pointe de la côte, qu'est cet encles ou, les beans jours de fetes, mon pere me menait envillir des raisies de L. repre que luisnoème il venit plantée, ou des cerises, des prunes et des pommes des arbres ens, avait quellés.

Massequi. dans mon souventr. fait le charme de ma patrie. Cest l'impression qui me reste des première sentiments dont mon ame fui comme mabre et péndrée par l'inexprimable tendresse me ma famille asait pour moi. Si l'ai tirelipte bance dans le caractero, c'est à ces donce emermes. a ce bonheur habituel d'anner et d'être

aimé, que je crois le devoir. Ah! quel présent nous fait le Ciel, lorsqu'il nous donne de bons parents!

Je dus aussi beaucoup à une certaine aménité de mœurs qui régnait alors dans ma ville, et il fallait bien que la vie simple et douce qu'on y menait eût de l'attrait, puisqu'il n'y avait rien de plus rare que de voir les enfants de Bort s'en éloigner. Leur jeunesse était cultivée, et dans les colléges voisins leur colonie se distinguait; mais ils revenaient dans leur ville, comme un essaim d'abeilles à la ruche après le butin.

J'avais appris à lire dans un petit couvent de religieuses, bonnes amies de ma mère. Elles n'élevaient que des filles; mais, en ma faveur, elles firent une exception à cette règle. Une demoiselle bien née, et qui, depuis long-temps vivait retirée dans cet hospice, avait eu la bonté d'y prendre soin de moi. Je dois bien chérir sa mémoire et celle des religieuses qui m'aimaient comme leur enfant!

De là je passai à l'école d'un prêtre de la ville, qui, gratuitement et par goût, s'était voué à l'instruction des enfants. Fils unique d'un cordonnier, le plus honnête homme du monde, cet ecclésiastique était un vrai modèle de la piété filiale. J'ai encore présent l'air de bienséance et d'égards mutuels qu'avaient l'un avec l'autre, le vieillard et son fils, le premier n'oubliant jamais la dignité du sacerdoce, ni le second la sainteté



du caractère paternel. L'abbé Vaissière (c'était son nom), après avoir rempli ses fonctions à l'église, partageait le reste de son temps entre la lecture et les leçons qu'il nous donnait. Dans le beau temps, un peu de promenade, et quelquesois, pour exercice, une partie de mail dans la prairie, étaient ses seuls amusements. Il était sérieux, sévère et d'une figure imposante. Pour toute société, il avait deux amis, gens estimés dans notre ville. Ils ont vécu ensemble dans la plus paisible intimité, se réunissant tous les jours, et tous les jours se retrouvant les mêmes; sans altération, sans refroidissement dans le plaisir de se revoir, et, pour complément de bonheur, ils sont morts à peu d'intervalle. Je n'ai guère vu d'exemple d'une si douce et si constante égalité dans le cours de la vie humaine.

A cette école j'avais un camarade qui fut pour moi, dès mon enfance, un objet d'émulation. Son air sage et posé, son application à l'étude, le soin qu'il prenait de ses livres, où je n'apercevais jamais aucune tache, ses blonds cheveux toujours si bien peignés, son habit toujours propre dans sa simplicité, son linge toujours blanc, étaient pour moi un exemple sensible; et il est rare qu'un enfant inspire à un enfant l'estime que j'avais pour lui. Il s'appelait Durant. Son père, laboureur d'un village voisin, était connu du mien; j'allais en promenade, avec son fils, le voir dans son village. Comme il nous recevait, ce bon

vieillard en cheveux blancs! la bonne crême, le bon lait, le bon pain bis qu'il nous donnait! et que d'heureux présages il se plaisait à voir dans mon respect pour sa vieillesse! Que ne puis-je aller sur sa tombe semer des fleurs! il doit y reposer en paix; car de sa vie il ne fit que du bien. Vingt ans après, nous nous sommes, son fils et moi, retrouvés à Paris sur des routes bien différentes; mais je lui ai reconnu le même caractère de sagesse et de bienséance qu'il avait à l'école; et ce n'a pas été pour moi une légère satisfaction que celle de nommer un de ses enfants au baptême. Revenons à mes premiers ans.

Mes leçons de latin furent interrompues par un accident singulier. J'avais un grand désir d'apprendre; mais la nature m'avait refusé le don de la mémoire. J'en avais assez pour retenir le sens de ce que je lisais; mais les mots ne laissaient aucune trace dans ma tête, et, pour les y fixer, c'était la même peine que si j'avais écrit sur un sable mouvant. Je m'obstinais à suppléer, par mon application, à la faiblesse de mon organe; ce travail excéda les forces de mon âge; mes nerfs en furent affectés. Je devins comme somnambule: la nuit, tout endormi, je me levais sur mon séant, et, les yeux entr'ouverts, je récitais à haute voix les leçons que j'avais apprises. Le voilà fou, dit mon père à ma mère, si vous ne lui faites pas quitter ce malheureux latin; et l'étude en fut suspendue; mais au bout de huit ce lix mois, je la reprist et, au sortir de ma onneme année, mon maître avant juge que j'étais en etat d'être reçu en quatrième, mon père consenut, quoiqu'à regret, à me meuer lui-même au collège de Mauriac, qui était le plus voisin de Sort.

Ce regret de mon père était d'un homme sage, et je dois le justifier. l'étais l'aine d'un rand nombre d'enfants; mon père, un peu rizue, mais bon par excellence sous un air de ruaesse et de severité, aimait sa femme avec idolàtrie: i avait bien raison la plus digue des femmes, nos aus interessante, la plus aimable dans son reat, c'était ma tendre mere. Je n'ai jamais conçu · ouament, avec la simple éducation de notre pen couveur de Bort, elle s'était donné et tant l'agrement dans l'esprit, et tant d'elevation dans ame, et singulièrement dans le langage et dans e style, ce sentiment des convenances si juste, 4 iélicat, si fin, qui semblait être en elle le pur estinct du goût. Mon bon évêque de Limoges. le vertueux Coetlosquet, m'a parle souvent à Paris, avec le plus tendre interet, des lettres que 11 1vait écrites ma mere, en me recommandant LIPL

Mon père avait pour elle autant de veuération ; re d'amour. Il ne lui reprochait que son faible mar moi, et ce faible avait une excuse: j'étais le cui de ses enfants qu'elle avait nourri de son au; sa trop frèle santé ne lui avait plus permis

de remplir un devoir si doux. Sa mère ne m'aimait pas moins; je crois la voir encore, cette
bonne petite vieille: le charmant naturel! la
douce et riante gaieté! Économe de la maison,
elle présidait au ménage, et nous donnait à tous
l'exemple de la tendresse filiale; car elle avait
aussi sa mère, et la mère de son mari, dont elle
avait le plus grand soin. Je date d'un peu loin en
parlant de mes bisaïeules; mais je me souviens
bien qu'à l'âge de quatre-vingts ans elles vivaient
encore, buvant au coin du feu le petit coup de
vin, et se rappelant le vieux temps, dont elles
nous faisaient des contes merveilleux!

Ajoutez au ménage trois sœurs de mon aïeule, et la sœur de ma mère, cette tante qui m'est restée; c'était au milieu de ces femmes et d'un essaim d'enfants que mon père se trouvait seul: avec très-peu de bien, tout cela subsistait. L'ordre, l'économie, le travail, un petit commerçe, et sur-tout la frugalité nous entretenaient dans l'aisance. Le petit jardin produisait presque assez de légumes pour les besoins de la maison; l'enclos nous donnait des fruits, et nos coings, nos pommes, nos poires, confits au miel de nos abeilles, étaient, durant l'hiver, pour les enfants et pour les bonnes vieilles, les déjeûners les plus exquis. Le troupeau de la bergerie de Saint-Thomas habillait de sa laine, tantôt les femmes et tantôt les enfants; mes tantes la filaient; elles filaient aussi le chanvre du champ qui nous don-

जन हो। ब्राह्मका ब्रह्म क्षेत्र क्षेत्राच्यक रामा में विकास में विकास tioned in Thomas and in minute formation in the व्यक्त प्रा: अवस्थावस्थि अववात्राप्त व्यवस्था व्यवस्था eau chaine, iarmana an adinem, reseant da reculte des grains de la jectie audanne assurab enlimic edi. In an ac in municipe inalige hours and fination entire entire in mile u want. Ini. withit par is inust. "huis, argrenes un une munt annure fraidue annu une sie एक अवस्तु आह नावश्योज्ञाह नावा प्रवास वास अवस्ता जाता अवस्ता अवस्ता अवस्ता कां नक्कानांकू नाज तमावा का प्रतिष्ठ की तमाविक्य क and be vicentilled exture emperormic, according centre du Muns-iller, consur grun arus à gins राज्याते. राष्ट्रकारे देश यस स्वास सुवार पूरातरे. यात्रक यात्रास वर्णा rum mediteur que aus ames de aus châtriques : e en neue. Insque des bailes cemes grillique le क्या ६ देशामा में। वेज्या-वयः वृत्ता प्रमाह काव्यानेवाह vanilanner Tean du west au ausmant des dus-द्यानाम् न नाम्यामानामान यो ने वेपयानान प्रयोग प्रयोग annime, ni dean souwous un divi di inimar हर प्राथित का विकास कार्य है। उत्तरिक के विकास की दः मंध्यक्षाः वृत्तिभ्याति प्रतिष्ट युक्ताव्यी प्रतिष्ट के हि पुनायान er ænne mus. La gius sidne des immes mus reniui: uns guirmanis. Lus... ims an mange त्य जेल्या. व विकास तुमाचीया. वेष वृष्यतीह वर्तीष्यक एस्पातक स्पन् recensions um some Chamber, of Insensor von क्ष व्यवस्थात्व । ज्ञान पुचवा जातित्व के एवड ववड वेपड्याह. का मेलांग रामानात्रण सामाने स्था समाने सामान समा रा अन्यांश्वास्त्र का प्राथकाता का कार-श्वास्त्रात के कार्य reme e man quia d'un unu se premeran. L'er

cellent beurre de la montagne et les fromages les plus délicats étaient communs et coûtaient peu; le vin n'était pas cher, et mon père lui-même en usait sobrement.

Mais enfin, quoique bien modique, la dépense de la maison ne laissait pas d'être à-peu-près la mesure de nos moyens; et, quand je serais au collége, la prévoyance de mon père s'exagérait les frais de mon éducation; d'ailleurs, il regardait comme un temps assez mal employé celui qu'on donnait aux études : le latin, disait-il, ne faisait que des fainéants. Peut-être aussi avait-il quelque pressentiment du malheur que nous eûmes de nous le voir ravir par une mort prématurée; et, en me faisant de bonne heure prendre un état d'une utilité moins tardive et moins incertaine, pensait-il à laisser en moi un second père à ses enfants. Cependant, pressé par ma mère, qui désirait passionnément qu'au moins son fils aîné fit ses études, il consentit à me mener au collége de Mauriac.

Accablé de caresses, baigné de douces larmes et chargé de bénédictions, je partis donc avec mon père; il me portait en croupe, et le cœur me battait de joie; mais il me battit de frayeur quand mon père me dit ces mots: « On m'a promis, mon fils, que vous seriez reçu en quatrième; si vous ne l'êtes pas, je vous remmène, et tout sera fini. » Jugez avec quel tremblement je parus devant le régent qui allait décider de mon

sort. Heureusement c'était ce bon P. Malosse dont j'ai eu tant à me louer; il y avait dans son regard, dans le son de sa voix, dans sa physionomie, un caractère de bienveillance si naturel et si sensible, que son premier abord annonçait un ami à l'inconnu qui lui parlait. Après nous avoir accueillis avec cette grâce touchante, et invité mon père à revenir savoir quel serait le succès de l'examen que j'allais subir, me voyant encore bien timide, il commença par me rassurer; ensuite, pour épreuve, il me donna un thême: ce thême était rempli de difficultés presque toutes insolubles pour moi. Je le fis mal, et après l'avoir lu : « Mon enfant, me dit-il, vous êtes bien loin d'être en état d'entrer dans cette classe; vous aurez même bien de la peine à être reçu en cinquième. » Je me mis à pleurer. « Je suis perdu, lui dis-je; mon père n'a aucune envie de me laisser continuer mes études; il ne m'amène ici que par complaisance pour ma mère, et, en chemin, il m'a déclaré que, si je n'étais pas reçu en quatrième, il me remmenerait chez lui; cela me fera bien du tort, et bien du chagrin à ma mère! Ah! par pitié, recevez-moi; je vous promets, mon père, d'étudier tant, que dans peu vous aurez lieu d'être content de moi. » Le régent, touché de mes larmes et de ma bonne volonté, me reçut, et dit à mon père de n'être pas inquiet de moi, qu'il était sûr que je ferais bien.

Je fus logé, selon l'usage du collége, avec cinq

autres écoliers, chez un honnête artisan de la ville; et mon père, assez triste de s'en aller sans moi, m'y laissa avec mon paquet, et des vivres pour la semaine; ces vivres consistaient en un gros pain de seigle, un petit fromage, un morceau de lard et deux ou trois livres de bœuf; ma mère y avait ajouté une douzaine de pommes. Voilà, pour le dire une fois, quelle était toutes les semaines la provision des écoliers les mieux nourris du collége. Notre bourgeoise nous faisait la cuisine, et pour sa peine, son feu; sa lampe, ses lits, son logement, et même les légumes de son petit jardin qu'elle mettait au pot, nous lui donnions par tête vingt-cinq sous par mois, en sorte que, tout calculé, hormis mon vêtement, je pouvais coûter, à mon père, de quatre à cinq louis par an. C'était beaucoup pour lui, et il me tardait bien de lui épargner cette dépense.

Le lendemain de mon arrivée, comme je me rendais le matin dans ma classe, je vis à sa fenêtre mon régent, qui, du bout du doigt, me fit signe de monter chez lui. Mon enfant, me ditil, vous avez besoin d'une instruction particulière et de beaucoup d'étude pour atteindre vos condisciples; commençons par les éléments, et venez ici, demi-heure avant la classe, tous les matins, me réciter les règles que vous aurez apprises; en vous les expliquant, je vous en marquerai l'usage. Je pleurai aussi ce jour-là, mais ce fut de reconnaissance. En lui rendant grâces

de ses bontés, je le priai d'y ajouter celle de m'épargner, pour quelque temps, l'humiliation d'entendre lire à haute voix mes thêmes dans la classe. Il me le promit, et j'allai me mettre à l'étude.

Je ne puis dire assez avec quel tendre zèle il prit soin de m'instruire, et quel attrait il sut donner à ses leçons. Au seul nom de ma mère, dont je lui parlais quelquefois, il semblait en respirer l'ame, et, quand je lui communiquais les lettres où l'amour maternel lui exprimait sa reconnaissance, les larmes lui coulaient des yeux.

Du mois d'octobre où nous étions, jusqu'aux setes de Pâques, il n'y eut pour moi ni amusement, ni dissipation; mais, après cette demi-année, iamiliarisé avec toutes mes règles, ferme dans leur application, et comme dégagé des épines de la syntaxe, je cheminai plus librement. Dès-lors je fus l'un des meilleurs écoliers de la classe, et pent-être le plus heureux; car j'aimais mon devoir, et, presque sûr de le faire assez bien, ce n'etait pour moi qu'un plaisir. Le choix des mots et leur emploi, en traduisant de l'une en l'autre langue, même déja quelque élégance dans la construction des phrases, commencèrent à m'occuper; et ce travail, qui ne va point sans l'analyse des idées, me fortifia la mémoire. Je m'aperçus que c'était l'idée attachée au mot qui lui faisait prendre racine; et la réflexion me sit bientôt sentir que l'étude des langues était aussi l'étude

de l'art de démêler les nuances de la pensée, de la décomposer, d'en former le tissu, d'en saisir avec précision les caractères et les rapports; qu'avec les mots, autant de nouvelles idées s'introduisaient et se développaient dans la tête des jeunes gens, et qu'ainsi les premières classes étaient un cours de philosophie élémentaire bien plus riche, plus étendu et plus réellement utile qu'on ne pense, lorsqu'on se plaint que, dans les colléges, on n'apprenne que du latin.

Ce fut ce travail de l'esprit que me fit observer, dans l'étude des langues, un vieillard à qui mon régent m'avait recommandé. Ce vieux jésuite, le P. Bourges, était l'un des hommes les plus versés dans la connaissance de la bonne latinité. Chargé de suivre et d'achever le travail du P. Vanière, dans son dictionnaire poétique latin, il avait humblement demandé à faire en même temps la classe de cinquième dans ce petit collége des montagnes d'Auvergne. Il se prit d'intérêt pour moi, et m'invita à l'aller voir les matins des jours de congé. Yous croyez bien que je n'y manquais pas, et il avait la bonté de donner à mon instruction quelquesois des heures entières. Hélas! le seul office que je pouvais lui rendre, était de lui servir la messe; mais c'était un mérite à ses yeux, et voici pourquoi.

Ce bon vieillard était, dans ses prières, tourmenté de scrupules pour des distractions dont



i se difficultit amor la plus pénithe contentum respert: c'était sur-tout en disant le messe qu'il restruitait d'effonts pour tisar se pensée a chaque mor qu'il pronongait: et lursqu'il en remait aux mortes du samitire, les goutres de surur transment: dit son front chause et prostreué la romais mant: dit son front chause et prostreué la romais mant: dit son front chause et prostreué la romais music de prostreué la romais municipalitait de métait de descendre la républic d'une foi plus rime et plus propuée. Il c'amor proposité d'était de suint deroir qui chait-il comme apaisé.

I se dulussait ance moi pur le plusie qu'il anaît e minscreiner, et pan ceini que j'amis moi-même a recevoir ses instructions de fot loi qui m'apmi que l'aminum litterature duit une source arim, in the estimated all to exception all althogenessics रामात्रः वस्तात स्वार्ध पूर्वा स्वारमात्रात्र कार्य वैत्रावीस वर्षे ns-amone attinus. Ensi., dins un ceilege chacur. : na transais asair pour moitre un des bommes estiment at betheling thread inpenting and estimes mus et a dus pas long-temps à jour du cet anne-e ceremoniai dans la maisur processe de l'ououse, indiran et presque deluisse. C'était un vire een colimus dims le regime et les mours des jeenter. que cet abandon des vinilards. L'homme s nus lationidus. le plus ling-temps utile des mil research die l'abra-atmit mis au reduct dinerei comme autout qu'aille était inhumaine. pamini des êtres vieillissants, et dont chacun serait rebuté à son tour.

A l'égard de notre collége, son caractère distinctif était une police exercée par les écoliers sur eux-mêmes. Les chambrées réunissaient des écoliers de différentes classes, et parmi eux l'autorité de l'âge ou celle du talent, naturellement établie, mettait l'ordre et la règle dans les études et dans les mœurs. Ainsi l'enfant qui, loin de sa famille, semblait hors de la classe être abandonné à lui-même, ne laissait pas d'avoir parmi ses camarades des surveillants et des censeurs. On travaillait ensemble et autour de la même table; c'était un cercle de témoins qui, sous les yeux les uns des autres, s'imposaient réciproquement le silence et l'attention. L'écolier oisif s'ennuyait d'une immobilité muette, et se lassait bientôt de son oisiveté; l'écolier inhabile, mais appliqué, se faisait plaindre; on l'aidait, on l'encourageait; si ce n'était pas le talent, c'était la volonté qu'on estimait en lui; mais il n'y avait ni indulgence, ni pitié pour le paresseux incurable; et, lorsqu'une chambrée entière était atteinte de ce vice, elle était comme déshonorée; tout le collége la méprisait, et les parents étaient avertis de n'y pas mettre leurs enfants. Nos bourgeois avaient donc eux-mêmes un grand intérêt à ne loger que des écoliers studieux. J'en ai vu renvoyer uniquement pour cause de paresse et d'indiscipline. Ainsi, dans presque aucun de ces groupes d'enmus. l'ossiveté n'était soufferte: jamais l'anuscmust et la dissipation ne venaient qu'apres le ravail.

Un usage que se n'ai vii établi que dans ce collège, y donnait aux études, vers la fin de camie, un redoublement de ferveur. Pour monter d'une classe a une autre, il y avait un sérère enmen a subir, et l'une des taches que nous seems a remplir pour cet examen, était un travai, de mémoire. Selon la classe, c'était, pour la porse, du Phidre on de l'Ovide, on du Ungile, ou de l'Horace; et pour la prose, du Cicéron, du Tre-Live, du Quinte-Curce, ou du Salluste; le ion: ensemble, a retenir par cœur, formait une masse d'études asser considérable. On s'i prenait d: dom, et ex travail, pour ne pas empiéter sur no Andes accontinuees, se faisait des le point d mar insqu'a la classe du matin. Il se fasait ann la campagne, oit, divisés par bandes, et charm, son livre a la main, nois alhois boirdomant comme de vras essans é abeilles. Dans 1. remerse. il est pénible de s'arracher au sommei du matin : mas les plus diligents de la bande insment violence air, plus tardis; moi-même ium, souvent ic me sentas tirer de mon lit encore endormi: et. si depuis j'ai en dans l'organe de la mémoire un peu plus de souplesse et de docilite, se le dois a cet exercice.

L'esprit d'ordre et d'économic ne distinguait vis meins que le goût du travail notre police



scolastique. Les nouveaux venus, les plus jeunes apprenaient des anciens à soigner leurs habits, leur linge, à conserver leurs livres, à ménager leurs provisions. Tous les morceaux de lard, de bœuf ou de mouton que l'on mettait dans la marmite, étaient proprement enfilés comme des grains de chapelet; et si dans le mélange il survenait quelques débats, la bourgeoise en était l'arbitre. .Quant aux morceaux friands qu'à certains jours de fêtes nos familles nous envoyaient, le régal en était commun, et ceux qui ne recevaient rien n'en étaient pas moins conviés. Je me souviens avec plaisir de l'attention délicate qu'avaient les plus fortunés de la troupe à ne pas faire sentir aux autres cette affligeante inégalité. Lorsqu'il nous arrivait quelqu'un de ces présents, la bourgeoise nous l'annonçait; mais il lui était défendu de nommer celui de nous qui l'avait reçu, et luimême il aurait rougi de s'en vanter. Cette discrétion faisait, dans mes récits, l'admiration de ma mère.

Nos récréations se passaient en exercices à l'antique; en hiver, sur la glace, au milieu de la neige; dans le beau temps, au loin dans la campagne, à l'ardeur du soleil; et ni la course, ni la lutte, ni le pugilat, ni le jeu de disque et de la fronde, ni l'art de la natation n'étaient étrangers pour nous. Dans les chaleurs, nous allions nous baigner à plus d'une lieue de la ville; pour les petits, la pêche des écrevisses dans les ruis-

manz; pour les grands, celle des anguilles et des truites dans les rivières, ou la chasse des cailles an filet après la moisson, étaient nos plaisirs les plus viss; et au retour d'une longue course, malheur aux champs d'où les pois verts n'étaient pas encore enlevés. Aucun de nous n'aurait été capable de voler une épingle; mais dans notre morale il avait passé en maxime que ce qui se mangeait n'était pas un larcin. Je m'abstenais tant qu'il m'était possible de cette espèce de pillage; mais sans y avoir coopéré, il est vrai cependant que j'y participais, d'abord en fournissant mon contingent de lard pour l'assaisonnement des pois, et puis en les mangeant avec tous les complices. Faire comme les autres me semblait un devoir detat dont je n'osais me dispenser; sauf à capiuler ensuite avec mon confesseur, en restituant ma part du larcin en aumônes.

Cependant je voyais dans une classe au-dessus de la mienne un écolier dont la sagesse et la vertu se conservaient inaltérables, et je me dissis à moi-même que le seul bon exemple à suivre était le sien; mais en le regardant avec les veux d'envie, je n'osais croire avoir le droit de me distinguer comme lui. Amalyy était considéré dans le collège à tant de titres, et tellement hors de pair au milieu de nous, qu'on rouvait naturel et juste l'espèce d'intervalle qu'il lassait entre nous et lui. Dans ce rare jeune lumme, toutes les qualités de l'esprit et de l'ame semblaient s'être accordées pour le rendre accompli. La nature l'avait doué de cet extérieur que l'on croirait devoir être réservé au mérite. Sa figure était noble et douce, sa taille haute, son maintien grave, son air sérieux, mais serein. Je le voyais arriver au collége ayant toujours à ses côtés quelques-uns de ses condisciples, qui étaient fiers de l'accompagner. Social avec eux, sans être familier, il ne se dépouillait jamais de cette dignité que donne l'habitude de primer entre ses semblables. La croix, qui était l'empreinte de cette primauté, ne quittait point sa boutonnière, pas un même n'osait prétendre à la lui enlever. Je l'admirais, j'avais du plaisir à le voir, et toutes les fois que je l'avais vu, je m'en allais mécontent de moi-même. Ce n'était pas qu'à force de travail je ne susse, dès la troisième, assez distingué dans ma classe; mais j'avais deux ou trois rivaux; Amalvy n'en avait aucun. Je n'avais point acquis dans mes compositions cette constance de succès qui nous étonnait dans les siennes, et j'avais encore moins cette mémoire facile et sûre dont Amalvy était doué. Il était plus âgé que moi; c'était ma seule consolation, et mon ambition était de l'égaler lorsque je serais à son âge. En démêlant, autant qu'il m'est possible, ce qui se passait dans mon ame, je puis dire avec vérité que dans ce sentiment d'émulation ne se glissa jamais le malin vouloir de l'envie : je ne m'assligeais pas qu'il y eût au monde un Amalyy, mais j'aurais demandé au Ciel qu'il y en cut deux, et que je fusse le second.

lin avantage plus précieux encore que l'émulation, était, dans ce collège, l'esprit de religion qu'on avait soin d'y entretenir. Quel préservatif salutaire pour les mœurs de l'adolescence, que l'usage et l'obligation d'aller tous les mois à conlesse! La pudeur de cet humble aveu de ses fautes les plus cachées en épargnait peut-être un plus grand nombre que tous les motifs les plus saints.

Ce sut donc à Mauriac, depuis onze ans jusques à quinze, que je sis mes humanités, et en rhetorique, je me soutius presqu'habituellement \* premier de ma classe. Ma bonne mère en était ravie. Lorsque mes vestes de basin lui étaient renvoyées, elle regardait vite si la chaîne d'arcont qui suspendait la croix avait noirci ma boubomière; et lorsqu'elle y voyait cette marque de mon triomphe, toutes les mères du voisinage etaient instruites de sa joie; nos bonnes religieuses. m rendaient grâces au Ciel; mon cher abbé Vaissere en était rayonnant de gloire. Le plus doux de mes souvenirs est encore celui du bonbeur int je faisais jouir ma mère; mais autant j'avais r plaisir à l'instruire de mes succès, autant je renais soin de lui dissimuler mes peines; car eprouvais quelquefois d'assez vives pour l'afice, s'il m'en fût échappé la plus légère plainte. ime sut, en troisième, la querelle que je me sis

avec le P. Bis, le préfet du collége, pour la bourrée d'Auvergne, et tel fut le danger que je courus d'avoir le fouet, en seconde et en rhétorique, une fois pour avoir dicté une bonne amplification, une autre fois pour être allé voir la machine d'une horloge. Heureusement je me tirai de tous ces mauvais pas sans accident, et même avec un peu de gloire.

On sait quelle est à la cour des rois l'envieuse malignité que s'attirent les favoris; il en est de même au collége. Les soins particuliers qu'avait pris de moi mon régent de quatrième, et mon assiduité à l'aller voir tous les matins m'ayant fait regarder d'abord d'un œil jaloux et mésiant, je me piquai dès-lors de me montrer meilleur et plus fidèle camarade qu'aucun de ceux qui m'accusaient de ne pas l'être et qui se défiaient de moi; lors donc que je parvins à être fréquemment le premier de ma classe, grade auquel était attaché le triste office de censeur, je me fis une loi de mitiger cette censure; et en l'absence du régent, pendant la demi-heure où je présidais seul, je commençai par accorder une liberté raisonnable: on causait, on riait, on s'amusait à petit bruit, et ma note n'en disait rien. Cette indulgence, qui me faisait aimer, devint tous les jours plus facile. A la liberté succéda la licence, et je la souffris; je sis plus, je l'encourageai, tant la faveur publique avait pour moi d'attraits. J'avais oui dire qu'à Rome les hommes puissants

qui voulaient gagner la multitude, lui donnaient des spectacles: il me prit fantaisie d'imiter ces gens-là. On me citait l'un de nos camarades appelé Toury, comme le plus fort danseur de la bourrée d'Auvergne qui fût dans les montagnes; je lui permis de la danser, et il est vrai qu'en la dansant il faisait des sauts merveilleux. Lorsqu'une fois on eut goûté le plaisir de le voir bondir au milieu de la classe, on ne put s'en passer; et moi, toujours plus complaisant, je redemandais la bourrée. Il faut savoir que les sabots du danseur étaient armés de fer, et que la classe était pavée de dalles d'une pierre retentissante comme l'airain. Le préfet, qui faisait sa ronde, entendait ce bruit effroyable; il accourait, mais dans l'instant le bruit cessait, tout le monde était à sa place; Toury lui-même, dans son coin, les yeux attachés sur son livre, ne présentait plus que l'image d'une lourde immobilité. Le préfet, bouillant de colère, venait à moi, me demandait la note: la note était en blanc. Jugez de son impatience: ne trouvant personne à punir, il me faisait porter la peine des coupables par les pensum qu'il me donnait. Je la subissais sans me plaindre; mais autant il me trouvait docile et patient pour ce qui m'était personnel, autant il me trouvait rebelle et résolu à ne faire jamais de la peine à mes camarades. Mon courage était soutenu par l'honneur de m'entendre appeler le martyr, et même quelquesois le héros de ma classe. Il est

vrai qu'en seconde la liberté fut moins bruyante, et le ressentiment du préset parut s'adoucir; mais, au milieu du calme, je me vis assailli par un nouvel orage.

Mon régent de seconde n'était plus ce P. Malosse qui m'avait tant aimé; c'était un P. Cibier, aussi sec, aussi aigre que l'autre était liant et doux. Sans beaucoup d'esprit, ni je crois, beaucoup de savoir, Cibier ne laissait pas de mener assez bien sa classe. Il avait singulièrement l'art d'exciter notre émulation en nous piquant de jalousie. Pour peu qu'un écolier inférieur eût moins mal fait que de coutume, il l'exaltait d'un air qui semblait faire craindre aux meilleurs un nouveau rival. Ce fut dans cet esprit que, rappelant un jour certaine amplification qu'un écolier médiocre passait pour avoir faite, il nous désia tous de faire jamais aussi bien. Or on savait de quelle main était cette amplification si excessivement vantée. Le secret en était gardé; car il était sévèrement défendu dans la classe de faire le devoir d'autrui. Mais l'impatience d'entendre louer à l'excès un mérite emprunté, ne put se contenir : Elle n'est pas de lui, mon père, cette amplification que vous nous vantez tant, s'écria-t-on. Et de qui donc est-elle? demanda-t-il avec colère. On garda le silence. C'est donc à vous à me le dire, poursuivit-il en s'adressant à l'écolier qui était en scène, et celui-ci, en pleurant, me nomma. Il fallut avouer ma faute; mais je

priai le régent de m'entendre, et il m'écouta. « Ce fut, lui dis-je, le jour de S. Pierre, sa fête, que Durif, notre camarade, nous donnait à dîner : tout occupé à bien régaler ses amis, il n'avait pu finir les devoirs de la classe, et l'amplification était ce qui l'inquiétait le plus. Je crus permis et juste de lui en éviter la peine; et je m'offris à travailler pour lui, tandis qu'il travaillait pour nous. »

Il y avait au moins deux coupables; le régent n'en voulut voir qu'un, et son dépit tomba sur moi. Confus, étourdi de colère, il fit appeler le correcteur pour me châtier, disait-il, comme je l'avais mérité: au nom du correcteur, je faisais mon paquet de livres et j'allais quitter le collége, Dès-lors plus d'études pour moi, et mon destin changeait de face; mais ce sentiment d'équité naturelle qui, dans le premier âge, est si vif et si prompt, ne permit pas à mes condisciples de me laisser abandonné. Non, s'écria toute la classe, ce châtiment serait injuste, et si on l'oblige à s'en aller, nous nous en allons tous. Le régent s'apaisa, et il m'accorda mon pardon, mais au nom de la classe, en s'autorisant de l'exemple du dictateur Papirius.

Tout le collége approuva sa clémence, à l'exception du préfet, qui soutint que c'était un acte de faiblesse, et que, contre la rebellion, jamais il ne fallait mollir. Lui-même, un an après, il voulut exercer sur moi cette rigueur dont il faisait une maxime; mais il apprit qu'au moins fallait-il être juste avant que d'être rigoureux.

Nous n'avions plus qu'un mois de rhétorique à faire pour n'être plus sous sa puissance, lorsqu'il me trouva dans la liste des écoliers qu'il voulait punir d'une faute sans vraisemblance, et dont j'étais pleinement innocent. Dans le clocher des Bénédictins, à deux pas du collége, on réparait l'horloge; curieux d'en voir le mécanisme, des écoliers de différentes classes étaient montés dans ce clocher. Soit maladresse de l'ouvrier, soit quelque accident que j'ignore, l'horloge n'allait point; il était aussi difficile que d'épaisses roues de fer eussent été dérangées par des enfants que rongées par des souris; mais l'horloger les en accusa, et le préfet reçut sa plainte. Le lendemain, à l'heure de la classe du soir, il me fait appeler; je me rends dans sa chambre; j'y trouve dix à douze écoliers rangés en haie autour du mur, et au milieu le correcteur, et ce préset terrible qui successivement les faisait fustiger. En me voyant, il me demanda si j'étais du nombre de ceux qui étaient montés à l'horloge; et lui ayant répondu que j'y étais monté, il me marqua du doigt ma place dans le cercle de mes complices, et se mit à poursuivre son exécution. Vous croyez bien que ma résolution de lui échapper fut bientôt prise. Je saisis le moment où il tenait une de ses victimes qui se débattait sous sa main, et tout d'un temps j'ouvris la porte et

je m'enfuis. Il s'élança pour m'attrapper; mais il manqua sa proie, et j'en fus quitte pour un pan d'habit déchiré.

Je me réfugiai dans ma classe, où le régent n'était pas encore. Mon habit déchiré, mon trouble, la frayeur, ou plutôt l'indignation dont j'étais rempli, me tinrent lieu d'exorde pour m'attirer l'attention. « Mes amis, m'écriai-je, sauvez-moi, sauvez-vous des mains d'un furieux qui nous poursuit. C'est mon honneur et c'est le vôtre que je vous recommande et que je vous donne à garder : peu s'en est fallu que cet homme injuste et violent, ce P. Bis, ne vous ait fait en moi le plus indigne outrage, en flétrissant du fouet un rhétoricien; il n'a pas même daigné me dire de quoi il voulait me punir; mais aux cris des enfants qu'il faisait écorcher, j'ai entendu qu'il s'agissait d'avoir détraqué une horloge, accusation absurde et dont il sent la fausseté; mais il aime à punir, il aime à s'abreuver de larmes; et l'innocent et le coupable, tout lui est égal, pourvu qu'il exerce sa tyrannie. Mon crime, à moi, mon crime ineffaçable, et qu'il ne peut me pardonner, est de n'avoir jamais voulu vous trahir pour lui plaire, et d'avoir mieux aimé. endurer ses rigueurs que d'y exposer mes amis. Vous avez vu avec quelle obstination il s'est efforcé, depuis trois ans, à faire de moi l'espion et le délateur de ma classe. Vous seriez effrayés de l'énormité du travail dont il m'a accablé,

pour arracher de moi des notes qui lui donnassent tous les jours le plaisir de vous molester. Ma constance a vaincu la sienne, sa haine a paru s'assoupir; mais il épiait le moment de se venger sur moi, de se venger sur vous de la fidélité que je vous ai gardée. Oui, mes amis, si j'avais été assez craintif ou assez faible pour lui laisser porter les mains sur moi, c'en était fait, la rhétorique était déshonorée, et déshonorée à jamais. C'est là ce qu'il s'était promis. Il voulait qu'il fût dit que, sous sa préfecture et sous sa verge humiliante, la rhétorique avait fléchi. Grâce au Ciel, nous voilà sauvés. Il va venir sans doute pour vous demander de me livrer à lui, et d'avance je suis bien sûr du ton dont vous lui répondrez; mais quand j'aurais pour camarades des hommes assez lâches pour ne pas me défendre, seul, je lui vendrais cher mon honneur et ma vie, et je mourrais libre plutôt que de vivre déshonoré. Mais, loin de moi cette pensée! je vous vois tous aussi déterminés que moi à ne pas rester sous le joug: aussi-bien, dans un mois d'ici, la rhétorique allait finir, nous allions entrer en vacances, et un mois retranché du cours de nos études n'est pas digne de nos regrets: que ce soit donc aujourd'hui la fin, la clôture de notre classe. Dès ce moment nous sommes libres, et l'homme altier, l'homme cruel, l'homme féroce est confondu.»

Ma harangue avait excité de grands mouve-



ments d'undignation: unis la conclusion su plus settes que tout le reste. Jamais péroraisten n'enrama les esprits avec tant de rapidite. « Oui. comme vacance i me répondit par acclamation. a plus grande pluralite, et jurous tous, avant e, sortir de la classe, jurons sur cet autel car ver avait un de n'y plus remettre les pieds, » imes que le serment ent éte prononce, je reme la parole : « Mes amis, ce n'est point, leur as-re, en libertus ni en esclaves fugitifs que nons devous sortir de cette classe; que le préfet n ase pas que nois nois sommes echappes: notre retraite doit se faire paisiblement et decemment: et. pour la rendre plus honorable, je remose de la marquer par un acte religieux conceiasse est une chapelle, rendons-y grâce a her par un Te Doum solennel, d'avoir acquie : conserve, durant le cours de nos études, la marvellance du collège et l'estime de nos re-Contain v

autour de l'autel; et, au milieu d'un profond autour de l'autel; et, au milieu d'un profond autour. l'un de nos camarades. Valarche, dont la voix te disputait à celle des taureaux du Cantal o. i. était ne, entonna l'hymne de louauges; amauante voix lui répondirent, et l'on imagine sur peure que, fut l'étonnement de tout le colter, au bruit imprévu et soudain de ce concert c: voix. Notre régent accouruit le premier, le metet descendit, le principal lui-même s'avança À

gravement jusqu'à la porte de la classe. La porte était sermée, et ne s'ouvrit qu'après que le Te Deum fut chanté; alors, rangés en demi-cercle, les petits à côté des grands, nous nous laissâmes aborder. « Quel est donc ce tapage?» nous demanda le violent préset, et s'avançant au milieu de nous. — « Ce que vous appelez un tapage n'est, lui dis-je, mon père, qu'une action de grâce que nous rendons au Ciel, d'avoir permis que, sans tomber entre vos mains, nous ayons achevé nos premières études. » Il nous menaça d'informer nos familles de cette coupable révolte; et, en me regardant d'un œil menaçant et terrible, il me prédit que je serais un chef de faction. Il me connaissait mal: aussi sa prédiction ne s'estelle pas accomplie. Le principal, avec plus de douceur, voulut nous ramener; mais nous le suppliâmes de ne pas insister contre une résolution qu'un serment avait consacrée, et notre bon régent resta seul avec ous; oui, bon, je lui dois cet éloge; et, quoique d'une trempe d'ame moins flexible et moins douce que celle du père Malosse, il lui était comparable au moins par la bonté. Selon l'idée que l'on s'est faite du caractère politique de cette société si légèrement condamnée et si durement abolie, jamais Jésuite ne le fut moins dans le cœur que le P. Balme (c'était le nom de ce régent). Un caractère ferme et franc était le sien; l'impartialité, la droiture, l'inflexible équité qu'il portait dans sa classe, et

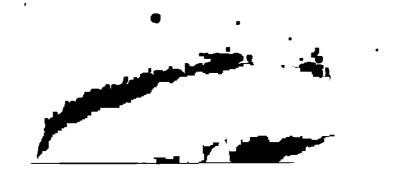

une estime noble et tendre qu'il marquait à ses écoliers, lui avaient gagné notre respect et concilié notre amour.

A travers les austères bienséances de son état, sa sincérité naturelle laissait percer des traits de force et de fierté qui auraient mieux convenu au courage d'un militaire qu'à l'esprit d'un religieux. Je me souviens qu'un jour l'un de nos condisciples, tête rustique et dure, lui ayant mal répondu, il s'élança brusquement de sa chaire, et arrachant avec éclat un ais de chêne du plancher de la classe: « Malheureux, lui dit-il en le levant sur lui, je ne fais point donner le fouet en rhétorique; mais j'assomme l'audacieux qui m'ose manquer de respect. » Ce genre de correction nous plut infiniment; nous lui sûmes gré de l'effroi dont nous avait frappés le bruit de la planche brisée, et nous vîmes, avec plaisir, l'insolent, à genoux, sous cette espèce de massue, demander humblement pardon.

Tel était l'homme à qui j'avais à rendre compte de ce qui venait de se passer. Je l'observais en le lui racontant; et, au moment où je lui montrai l'un de ses écoliers prêt à être forcé de subir la peine du fouet, je vis son visage et ses yeux s'en-flammer d'indignation; mais, après en avoir frémi, tâchant de déguiser sa colère par un sourire : « Que ne lui criais-tu, me dit-il, Sum civis Romanus!—Je m'en suis bien gardé, lui répondis-je; j'avais affaire à un Verrès. »

Cependant, pour n'avoir aucun reproche à essuyer, le P. Balme fit pour nous retenir tout ce qu'exigeait son devoir; raisons et sentiments, il mit tout en usage. Ses efforts furent inutiles : il ne nous en estima pas moins, et il m'en aima davantage. « Mon enfant, me dit-il tout bas, dans quelque collége que vous alliez, mon attestation peut vous ètre de quelque utilité; ce n'est pas ici le moment de vous l'offrir; mais, dans un mois, venez la prendre; je vous la donnerai sincère et de bon cœur. » Ainsi finit ma rhétorique.

J'eus donc, cette année-là, d'assez longues vacances; mais, bien heureusement, je trouvai dans ma ville un ancien curé de campagne, mon parent, quoique d'un peu loin, homme instruit, qui me fit connaître la logique de Port-Royal, et qui de plus se donna la peine de m'exercer à parler latin, ne voulant dans nos promenades, employer avec moi que cette langue-là, qu'il parlait luimême aisément. Cet exercice fut pour moi un avantage inestimable, lorsqu'en philosophie, dont le latin était la langue, je me trouvai comme dans un pays où j'étais naturalisé. Mais, avant d'y passer, je veux jeter encore quelques regards sur les années que je viens de voir s'écouler; je veux parler de ces vacances qui, tous les ans, me ramenaient chez moi, et qui, par des repos si doux, payaient mes travaux et mes peines.

Mes petites vacances de Noël se passaient à jouir, mes parents et moi, de notre tendresse

mutuelle, sans d'autre diversion que celle des devoirs de bienséance et d'amitié. Comme la saison était rude, ma volupté la plus sensible était de me trouver à mon aise auprès d'un bon feu; car à Mauriac, dans le temps même du froid le plus aigu, quand les glaces nous assiégeaient, et lorsque, pour aller en classe, il fallait nous tracer nous-mêmes, tous les matins, un chemin dans la neige, nous ne retrouvions au logis que le feu de quelques tisons qui se baisaient sous la marmite, et auxquels à peine tour-à-tour nous était-il permis de dégeler nos doigts; encore le plus souvent, nos hôtes assiégeant la cheminée, était-ce une faveur de nous en laisser approcher; et le soir, durant le travail, quand nos doigts engourdis de froid ne pouvaient plus tenir la plume, la flamme de la lampe était le seul foyer où nous pouvions les dégourdir. Quelques uns de mes camarades, qui, nés sur la montagne et endurcis au froid, l'enduraient mieux que moi, m'accusaient de délicatesse; et, dans une chambre où la bise sifflait par les fentes des vitres, ils trouvaient ridicule que je fusse transi, et se moquaient de mes frissons. Je me reprochais à moi-même d'être si frileux et si faible, et j'allais avec eux sur la glace, au milieu des neiges, m'accoutumer, s'il était possible, aux rigueurs de l'hiver; je domptais la nature, je ne la changeais pas, et je n'apprenais qu'à souffrir. Ainsi, quand j'arrivais chez moi, et que, dans un bon lit ou au coin

d'un bon seu, je me sentais tout ranimé, c'était pour moi l'un des moments les plus délicieux de la vie; jouissance que la mollesse ne m'aurait jamais sait connaître.

Dans ces vacances de Noël, ma bonne aïeule, en grand mystère, me confiait les secrets du ménage. Elle me faisait voir, comme autant de trésors, les provisions qu'elle avait faites pour l'hiver. Son lard, ses jambons, ses saucisses, ses pots de miel, ses urnes d'huile, ses amas de blé noir, de seigle, de pois et de fêves, ses tas de raves et de châtaignes, ses lits de paille couverts de fruits. « Tiens, mon enfant, me disait-elle, voila les dons que nous a faits la Providence: combien d'honnêtes gens n'en ont pas reçu autant que nous! et quelles grâces n'avons-nous pas à lui rendre de ses faveurs! »

Pour elle-même, rien de plus sobre que cette sage ménagère; mais son bonheur était de voir régner l'abondance dans la maison. Un régal qu'elle nous donnait avec la plus sensible joie, était le réveillon de la nuit de Noël. Comme il était tous les ans le même, on s'y attendait, mais on se gardait bien de paraître s'y être attendu; car tous les ans elle se flattait que la surprise en serait nouvelle, et c'était un plaisir qu'on avait soin de lui laisser. Pendant qu'on était à la messe, la soupe aux choux verts, le boudin, la saucisse, l'andouille, le morceau de petit salé le plus vermeil, les gâteaux, les beignets de pom-

'me- अका नक्कांक्रवेरचान- दिख्या वर्धस्यां एक्स्वंक्रास्ट 'कार-वंश्वंस्वान-व्याप्ताका प्राप्ता क्रीरित्या प्राप्तात और ब्रह्म क्रामान स्था मार्गाः, का क्रमानक्सा निरुक्तात का साम्राहरी, के ते का निरुक्त me a representation. Appear in the concept and appropriate the "तामध्यकं: अस्तरी का ताम का तामका के कार्यके अस्तर का का का THE TAINS PRINCE HE IS THE PRINCE ं **८५१८८ कल्लोबामसारिका** और साशासंस्थ का तौर निर्माण स्थानी nor elecun phain succes. Le jour des Bois, la "" était ches mais encare un suet de réinnistimitical terms of temperal interpretable annex a district am-court & tamille un enchainement d'embrassides et um zomzek de sæna zi tendres, m.ii. eitt ele, ne crosse impossible d'un être le tempin sans e are sum, incurrerante un rorrente famille au mum. Finne toute de temmes et d'entants cui, symplacent sour lui les detuedictions; et lui reoundance a bears where their des larmes l'amentr or arenagement pent-circ ic malicur con mus-अस्माराज्या : 'स्ट्रीटिन व्हायस्थात हिन्द न्द्रशासन होतर 'तार विक्र-SPILLEMENT JOBS "WHICHINGS.

colles de Pâtques atmient un peu nhe langues.

Moraque de unimis atmit donn, elles une pormentament quediques dissipations d'ai den dit que,
son- une ville. Feducation des unives gens abult
sugmee: deur assemple abult pour des tilles qui
obre: altennatation. I instruction des une influsit
un l'espoit ales autres, ai donnait à bur un, à
cer langues, a burs manières, une trente de
onueume, de hienséance et d'agrenient que rien

ne m'a fait oublier. Une liberté innocente régnait parmi cette jeunesse. Les filles, les garçons se promenaient ensemble, le soir même, au clair de la lune. Leur amusement ordinaire était le chant, et il me semble que ces jeunes voix réunies formaient de doux accords et de jolis concerts. Je fus d'assez bonne heure admis dans cette société; mais, jusqu'à l'âge de quinze ans, elle ne prit rien sur mes goûts pour l'étude et la solitude. Je n'étais jamais plus content que lorsque, dans le jardin d'abeilles de Saint-Thomas, je passais un beau jour à lire les vers de Virgile sur l'industrie et la police de ces républiques laborieuses que faisait prospérer l'une des tantes de ma mère, et dont mieux que Virgile encore elle avait observé les travaux et les mœurs; mieux que Virgile aussi elle m'en instruisait, en me faisant voir de mes yeux, dans les merveilles de leur instinct, des traits d'intelligence et de sagesse qui avaient échappé à ce divin poëte, et dont j'étais ravi : peut-être dans l'amour de ma tante pour ses abeilles, y avait-il quelque illusion, comme il y en a dans tous les amours, et l'intérêt qu'elle prenait à leurs jeunes essaims ressemblait beaucoup à celui d'une mère pour ses enfants; mais je dois dire aussi qu'elle semblait en être aimée autant qu'elle les aimait. Je croyais moi-même les voir se plaire à voler autour d'elle, la connaître, l'entendre, obéir à sa voix : elles n'avaient point d'aiguillon pour leur bienfaisante



maîtresse; et, lorsque, dans l'orage, elle les recueillait, les essuyait, les réchauffait de son ha-. leine et dans ses mains, on eût dit qu'en se ranimant elles lui bourdonnaient doucement leur reconnaissance. Nul effroi dans la ruche quand leur amie la visitait; et, si en les voyant moins diligentes que de coutume, et malades ou languissantes, soit de fatigue ou de vieillesse, sa main, sur le sol de leur ruche, versait un peu de vin pour leur rendre la force et la santé, ce même doux murmure semblait lui rendre grâces. Elle avait entouré leur domaine d'arbres à fruits, et de ceux qui fleurissent dans la naissance du printemps; elle y avait introduit et fait rouler sur un lit de cailloux un petit ruisseau d'eau limpide, et sur les bords le thym, la lavande, la marjolaine, le serpolet, enfin les plantes dont la fleur avait le plus d'attraits pour elles, leur offraient les prémices de la belle saison. Mais, lorsque la montagne commençait à fleurir, et que ses aromates répandaient leurs parfums, nos abeilles, ne daignant plus s'amuser au butin de leur petit verger, allaient chercher au loin de plus amples richesses; et, en les voyant revenir chargées d'étamines de diverses couleurs, commede pourpre, d'azur et d'or, ma tante me nommait les fleurs dont c'était la dépouille.

Ce qui se passait sous mes yeux, ce que ma tante me racontait, ce que je lisais dans Virgile, m'inspirait pour ce petit peuple un intérêt si vif, que je m'oubliais avec lui, et ne m'en éloignais jamais sans un regret sensible. Depuis, et encore à-présent, j'ai tant d'amour pour les abeilles, que sans douleur je ne puis penser au cruel usage où l'on est, dans certains pays, de les faire mourir en recueillant leur miel. Ah! quand la ruche en était pleine, chez nous c'était les soulager que d'en ôter le superflu; mais nous leur en laissions abondamment pour se nourrir jusqu'à la floraison nouvelle, et l'on savait, sans en blesser aucune, enlever les rayons qui excédaient leur besoin.

Dans les longues vacances de la fin de l'année, tous mes devoirs remplis, tous mes goûts satisfaits, j'avais encore du temps à donner à la société, et je conviens que tous les ans celle de la jeunesse me plaisait davantage; mais, comme je l'ai dit, ce ne fut qu'à quinze ans qu'elle eut pour moi tout son attrait. Les liaisons qu'on y formait n'inquiétaient point les familles: il y avait si peu d'inégalité d'état et de fortune, que les pères et mères étaient presque aussitôt d'accord que les enfants, et rarement l'hymen faisait languir l'amour; mais ce qui, pour mes camarades, n'était d'aucun danger, avait pour moi celui d'éteindre mon émulation, et de faire avorter le fruit de mes études.

Je voyais les cœurs se choisir et former entre eux des liens: l'exemple m'en donna l'envie. L'une de nos jeunes compagnes, et la plus jolie à mon gré, me parut libre encore, et n'avoir commune moi que le vigue désir de plaire. Dans a iraicheur, elle n'avait pas ce tendre et dour ciat que l'on nous peint dans la beauté, lorsni un la compare à la rose; mais le vermillon, le muet, la rondeur de la péche, was offrent une mage qui lui ressemble assez. Pour de l'esprit. vec une si joke bouche, pourait-elle n'en pas voir? Ses yeux et son sourire en auraient donné euls a son langage le plus simple, et sur ses evres le bonjour, le bonsoir, me semblait déiest et fin. Elle poursit avoir un ou deux ans ie plus que moi, et cette inegalite d'ige qu'un ur de raison, de sagesse rendait encore plus mposante, intimidait mon amour massant; mais neu-s-peut, en essayant de lui faire agréer mes soins, je m'aperçus qu'elle y étuit sensible; et. ies que je pas croire que jeu serais aimé, jeu ius amoureux tout de bon. Je lui en fis l'aveu sans detour, et sans détour aussi elle me réponlitque son inclinations accorderatavec la mienne. . Mus vous saves bien, me dit-elle, qu'il tiut au moins, pour être anumes, pouvoir esperer d'etre moure; et comment pouvons-nous l'esperer à notre ige? Vous avez à peine quinze aus : vous where survives voe etudes? — Our, kui dis-je, telle est ma résolucion et la volonte de ma mere. — Eh bien! voilà cinq me d'absence avant que vous mes pris un état, et moi jaurai plus de vingt ms lorsque nous ne suurons encore à quoi vous the destine. - Helps 'd est trop veni, hu dis-je,



que je ne puis savoir ce que je deviendrai; mais au moins jurez-moi de ne vous marier jamais sans prendre conseil de ma mère, et sans lui demander si je n'ai pas moi-même quelque espérance à vous offrir. » Elle me le promit avec un sourire charmant, et, tout le reste du temps de nos vacances, nous nous livrâmes au plaisir de nous aimer, avec l'ingénuité et l'innocence de notre âge. Nos promenades tête-à-tête, nos entretiens les plus intéressants se passaient à imaginer pour moi dans l'avenir des possibilités de succès, de fortune, favorables à nos désirs; mais ces douces illusions, se succédant comme des songes, l'une détruisait l'autre; et, après nous en être réjouis un moment, nous finissions par en pleurer, comme les enfants pleurent lorsqu'un souffle renverse le château qu'ils ont élevé.

Pendant l'un de ces entretiens, et comme nous étions assis sur la pente de la prairie, au bord de la rivière, un incident survint qui faillit me coûter la vie. Ma mère était instruite de mes assiduités auprès de M<sup>ne</sup> B\*\*\*. Elle en fut inquiète, et craignit que l'amour ne rallentît en moi le goût et l'ardeur de l'étude. Ses tantes s'aperçurent qu'elle avait du chagrin, et firent tant qu'elle ne put leur en dissimuler la cause. Dès-lors ces bonnes femmes, présageant mon malheur, s'aigrirent à l'envi contre cette jeune innocente, l'accusant de coquetterie, et lui faisant un crime d'être aimable à mes yeux. Un jour donc que

ma mère me demandait, l'une d'elles se détacha, vint me chercher dans la prairie, et, m'y ayant trouvé tête-à-tête avec l'objet de leur ressentiment, elle accabla cette fille aimable des reproches les plus injustes, sans y épargner les mots d'indécence et de séduction. Après cet imprudent éclat, elle partit, et nous laissa, moi furieux, et mon amante désolée, étouffant de sanglots et les yeux pleins de larmes. Jugez quelle fut sur mon ame l'impression de sa douleur! J'eus bean lui demander pardon, pleurer à ses genoux, la supplier de mépriser, d'oublier cette injure. « Malheureuse, s'écriait-elle, c'est moi que l'on accuse de vous avoir séduit et de vouloir vous déranger! Fuyezmoi, ne me voyez plus: non, je ne veux plus vous revoir. » A ces mots elle s'en alla, et me défendit de la suivre.

Je retournai chez moi, l'air égaré, les yeux en feu, la tête absolument perdue. Heureusement mon père était absent, et je n'eus pour témoin de mon délire que ma mère. En me voyant passer et monter dans ma chambre, elle fut effrayée de mon trouble; elle me suivit; je m'étais enfermé; elle me commanda d'ouvrir : « O ma mère! lui dis-je, dans quel état vous me voyez! Pardon! je suis au désespoir, je ne me connais plus, je me possède à peine. Épargnez-moi la honte de paraître ainsi devant vous. » J'avais le front meurtri des coups que je m'étais donnés de la tête contre le mur. Quelle passion que la

colère! J'en éprouvais pour la première fois la violence et le transport. Ma mère, éperdue elle même, me serrant dans ses bras et me baignan de larmes, jeta des cris si douloureux, que toute les femmes de la maison, hormis une seule, accoururent, et celle qui n'osait paraître, et qu venait d'avouer sa faute, s'arrachait les cheveus du malheur qu'elle avait causé.

Leur désolation, le déluge de pleurs que je voyais pleuvoir autour de moi, ces tendres et timides gémissements que j'entendais, m'amollirent le cœur et firent tomber ma colère; mais j'étouffais, le sang avait enflé toutes mes veines, il fallut me saigner. Ma mère tremblait pour mes jours; sa mère, pendant la saignée, lui dit tout bas ce qui s'était passé; car inutilement me l'avait-elle demandé à moi-même : une horreur! une barbarie! étaient les seuls mots de réponse que j'avais pu lui faire entendre; lui en dire davantage eût été trop affreux pour moi dans ce moment. Mais, lorsque la saignée m'eut donné du relâche, et qu'un peu de calme eut changé ma furie en douleur, je fis à ma mère un récit sidèle et simple de mon amour, de la manière honnête et sage dont mademoiselle B\*\*\* y avait répondu, enfin de la promesse qu'elle avait bien voulu me faire de ne jamais se marier sans que ma mère y consentît. Après cela, lui dis-je, quelle blessure pour son cœur, quel déchirement pour le mien, que l'injuste et sanglant reproche



ricile vient d'essayer pour moi! th' ma mere, cest un afront que rien ne saurait effacer. — leiasi c'est moi qui en sus la cause, me dit-elle en pieurant : c'est mon inquietude sur cette hatou qui a trouble la tête à nos tantes : a tu ne eur pardonnes pas, il faut aussi ne point paraumer a ta mere. A ces mots mes bras l'enverpeent et la serrent contre mon cerur.

Pour lui obeir, je m'etais couche. L'effervesruce de mon sang, quoique bien afaiblie, n'eait point apaisee; tous mes nerfs étaient ébranles. i l'image de cette tille interessante et maiheureuse, que je crovais inconsolable, etait presente . na pensee, avec les traits de la douleur les plus us et les plus perçants. Ma mere me voyait trappe æ cette wice, et mon cœur, encore plus emu que mon cerveau, tenait mon sang et mes esents dans un mouvement deregie semblable à me ardente tievre. Le medecin, à qui la cause n etait incomme, presigent une maiadie, et ariait de la prevenir par une seconde saignee. croven-vous, lui demanda ma mère, que ce soir , soit temps encore? If repondit qu'il serait temps. levenez done ce soir, monsieur; jusque-la j'uire soin de lui. »

Ma mere, en m'invitant à essayer de prendre neique repos, me laissa seul, et, un quart-d'heure pres, eile revint accompagnee.... de qui l'Vous avez le prevoir, vous qui commassez la noture.

« Sauvez mon fils, rendez-le-moi, dit-elle à ma jeune maîtresse en l'amenant près de mon lit. Cet enfant vous croit offensée, apprenez-lui que vous ne l'êtes plus, qu'on vous a demandé pardon, et que vous avez pardonné. — Oui, monsieur, je n'ai plus que des grâces à rendre à votre digne mère, me dit cette fille charmante, et il n'est point de déplaisir que ne me fissent oublier les bontés dont elle m'accable. — Ah! c'est à moi, mademoiselle, d'être reconnaissant des soins de son amour, c'est à moi qu'elle rend la vie. » Ma mère fit asseoir au chevet de mon lit celle dont la vue et la voix répandaient dans mon ame un calmant si pur et si doux. Elle eut aussi la complaisance de paraître donner dans nos illusions; et, en nous recommandant à tous les deux la sagesse et la piété: « Qui sait, dit-elle, ce que le Ciel vous destine? il est juste; vous êtes bien nés l'un et l'autre, et l'amour même peut vous rendre plus dignes encore d'être heureux. — Voilà, me dit mademoiselle B\*\*\*, des paroles bien consolantes et bien propres à vous calmer! Pour moi, vous le voyez, je n'ai plus aucune colère, aucun ressentiment dans l'ame. Celle de vos tantes, dont la vivacité m'avait blessée, m'en a témoigné ses regrets; je viens de l'embrasser; mais elle pleure encore; et vous qui êtes si bon, ne l'embrasserez-vous pas? — Oui, de tout mon cœur, répondis-je; » et dans l'instant la bonne tante vint

baigner mon lit de ses larmes. Le soir, le médecin trouva mon pouls encore un peu ému, mais parfaitement bien réglé.

Mon père, à son retour du petit voyage qu'il vennit de faire à Clermont, nous annonça qu'il allait m'y mener, non pas comme l'aurait voulu ma mère pour continuer mes études et faire ma philosophie, mais pour apprendre le commerce. C'est, lui dit-il, assez d'étude et de latin, il est temps que je pense à lui donner un état solide. Lu pour lui une place chez un riche marchand; le comptoir sera son école. Ma mère combattit cette résolution de toute la force de son amour, de sa douleur et de ses larmes; mais moi, voyant qu'elle affligeait mon père sans le dissuader, j'obtus qu'elle cédàt. Laissez-moi seulement arriver i Clermont; j'y trouverai, lui dis-je, le moyen de vous accorder.

Si je n'avais suivi que ma nouvelle inclination.

'unrais été de l'avis de mon père, car le commerce, en peu d'années, pouvait me faire un sort issez heureux; mais ni ma passion pour l'étude, in la volonté de ma mère, qui, tant qu'elle a vecu, a été ma suprême loi, ne me permirent de premire couseil de mon amour. Je partis donc ivec l'intention de me réserver, matin et soir, une heure et demie de mon temps pour aller en classe, et, en assurant mon patron que tout le reste de mes moments serait à lui, je me flattais qu'il serait content; mais il ne voulut point en-

tendre à cette composition, et il fallut opter entre le commerce et l'étude. Eh quoi! monsieur, lui dis-je, huit heures par jour d'un travail assidu dans votre comptoir ne vous suffisent pas! Qu'exigeriez-vous d'un esclave? Il me répondit qu'il dépendait de moi d'aller être plus libre ailleurs. Je ne me le fis pas redire, et dans le moment même je pris congé de lui.

Je n'avais pour toute richesse que deux petits écus que mon père m'avait donnés pour mes menus plaisirs, et quelques pièces de douze sous que ma grand'mère, en me disant adieu, m'avait glissées dans la main; mais la détresse où j'allais tomber était la moindre de mes peines. En quittant l'état que mon père me destinait, j'allais contre sa volonté, je semblais me soustraire à son obéissance; me pardonnerait-il? ne viendrait-il pas me réduire et me ranger à mon devoir? et quand même, dans sa colère, il m'abandonnerait, avec quelle amertume n'accuserait-il pas ma mère d'avoir contribué à mon égarement? La seule idée des chagrins que je causerais à ma mère était un supplice pour moi. L'esprit troublé, l'ame abattue, j'entrai dans une église, je me mis en prière, dernier recours des malheureux. Là, comme par inspiration, me vint une pensée qui, tout-à-coup, changea pour moi la perspective de la vie et le rêve de l'avenir.

Réconcilié avec moi-même, espérant l'être avec mon père par la sainteté du motif que j'avais à icu présenter, je commençai par me donner un zite, en louant, auprès du collége, un cabinet aerien, où, pour meubles, j'avais un lit, une table, une chaise, le tout à dix sous par semaine, n'étant pas en état de faire un plus long bail. J'ajoutai à ces meubles un ustensile d'anachorète, et le fis ma provision de pain, d'eau claire et de pruneaux.

Après m'être établi, et avoir fait le soir chez moi une collation frugale, je me couchai, je dormis peu, et le lendemain, j'écrivis deux lettres, cane à ma mère, où je lui exposais le refus in-Eumain que j'avais essuvé de cet inflexible marchand; l'autre à mon père, où, faisant parler la religion et la nature, je le suppliais, avec larmes, de ne pas s'opposer à la résolution qui m'était aspirée de me consacrer aux autels. Le sentiment que je croyais avoir de cette sainte vocacon était en effet si sincère, et ma foi aux desseins :: aux soins de la Providence était si vive alors, sue j'énonçai dans ma lettre à mon père l'espérace presque certaine de n'avoir plus dorénaunt aucune dépense à lui causer; et, pour conauer mes études, je ne lui demandais que son ensentement et sa bénédiction.

Ma lettre fut un texte pour l'éloquence de ma zere. Elle crut voir ma route tracée par les zes, et rayonnante de lumière, comme l'échelle la Jacob. Mon père, avec moins de faiblesse, n'a-uit pas moins de piété. Il se laissa sléchir, et

permit à ma mère de m'écrire qu'il adhérait à mes saintes résolutions. En même temps, elle me sit passer quelques secours d'argent, dont je sit peu d'usage; et bientôt je sus en état de les lui rendre tels que je les avais reçus.

J'avais appris que le collége de Clermont, bien plus considérable que celui de Mauriac, faisait seconder ses régents par des répétiteurs d'études; ce fut sur cet emploi que je fondai mon existence; mais, pour y être admis, il fallait, au plus vite. me faire un nom dans le collége, et, malgré mes quinze ans, gagner de haute lutte la confiance des régents.

J'ai oublié de dire qu'après la clôture des classes au collége de Mauriac, j'y étais allé prendre l'attestation de mon régent de rhétorique; il me l'avajt donnée la plus complète qu'il avait pu; et. après l'avoir embrassé et remercié tendrement, je m'en allais les yeux encore humides, lorsque je rencontrai dans le corridor ce préset qui m'avait si durement traité. « Vous voilà, monsieur! me dit-il; d'où venez-vous? — Je viens, mon père, de voir le P. Balme, et de lui saire mes adieux. - Il vous aura donné sans doute une attestation favorable. — Oui, mon père, très-favorable; et, j'en suis bien reconnaissant. — Vous ne me demandez pas la mienne; vous croyez n'en avoir pas besoin. — Hélas! mon père, je serais bien heureux de l'obtenir, mais je n'ose pas l'espérer. - Entrez, me dit-il, dans ma chambre, je veux rous faire voir que vous ne m'avez pas connu.» l'entrai : il se mit à sa table ; et, après avoir écrit une attestation plus exagérée en louanges que reile même de mon régent : « Lisez, dit-il, en me la présentant avant d'y mettre le cachet; si vous n'en étes pas content, je vous en donnerai une plus ample. » En la lisant, je me sentis accible de confusion. Je sus devant le P. Bis comme Cinna devant Auguste. Tous les noms odieux que je hui avais donnés se présentèrent à ma rensee commune autant d'injures dont je l'avais murci; et plus il était magnanime, plus j'étais volvadu et humilié devant lui; enfin, mes veux remplis de larmes osant se lever sur les siens, et ovant qu'il était touché de mon repentir : Vous ne pardonnez donc, mon père? lui dis-je avec ransport, et je me jetai dans ses bras. Je sais den que les scènes qui nous sont personnelles at pour nous un intérêt propre qui ne se fait moir qu'à nous; mais je me trompe, ou celle-ci mait été touchante même pour des indifférents.

Muni de ces attestations, je n'aurais eu qu'à is présenter au préfet du collège de Clermont, im était assez pour être envoyé en philosophie, air-le-champ, et sans examen; mais ce n'était assez que je voulais. Un éloge en paroles, même plus exagéré, ne fait qu'une impression vague; et il me fallait quelque chose de plus frappant, ie plus intime; je voulus être examiné.

le m'adressai donc au préset, et, sans lui dire

d'où je venais, je lui demandai son agrément pour entrer en philosophie. « D'où êtes-vous, me demanda-t-il? — Je suis de Bort, mon père. — Et où avez-vous étudié »? Ici je me permis de biaiser un peu. « Je viens, lui répondis-je, d'avoir pour maître un curé de campagne. » Ses sourcils et ses lèvres laissèrent échapper un signe de dédain; et, ouvrant un cahier de thêmes, il me proposa d'en faire un où il n'y avait rien de difficile. Je le fis au trait de la plume et avec assez d'élégance. « Et vous avez, dit-il en le lisant, vous avez eu pour maître un curé de campagne? ---Oui, mon père. — Ce soir, vous composerez en version. » Le hasard fit que ce fut un morceau de la harangue de Cicéron que j'avais vue en rhétorique; aussi fut-il traduit sans peine, et aussi vîte que le thême avait été fait. « Ainsi, dit-il encore, en lisant ma version, c'est chez un curé de campagne que vous avez étudié? --- Vous devez bien le voir, lui dis-je. - Pour le voir encore mieux, je vous ferai composer demain en amplification. » Dans cet examen prolongé je crus apercevoir une curiosité qui m'était favorable. Le sujet qu'il me proposa ne fut pas moins encourageant: ce furent les regrets et les adieux d'un écolier qui quitte ses parents pour aller au collége. Quoi de plus analogue à ma situation et aux affections de mon ame! Je me rappellerais encore l'expression que je donnai aux sentiments du fils et de la mère. Ces mots dictés par la

meure et dont l'art n'imite immis l'eloquente -impatible, lugare arreses de mes larmes, et le reres sen aparent: Mus ce qui l'atoma, la pius arre que la verse memo y ressemblate a l'inencrous ce intellembration, in olovant anglessus. a moi-meme, ia tis parier le joune homme a on were du courage qu'il se sontait pour des communication is force d'application et de travail. recusoistion, l'appui, l'honneur de sa wedlesse. e remaine a ses antres omants ce qu'il in anaut; entile year such the ancienties need thing. nea can core de compagne : sécrea plus foré monismie. — Pour cette tus 'è garda le sience et strings with the miles as reason to the series of e care de campagno wous a-tell apprès i les me? !e repondis que fon avais queique notion. mis wen, d'usage. -- C'ast de que le serai bien. me de savoir, mo dit-il avec un soume. Vonce de ar avent la classe. "Le sujet des versitit". En que embe differe in mensonger Centi instement: ne excuse qu'il m'odireit peut-etre a dessein

e minipoliquai a fare von dans la feme un me mainage, ou un artice unocent: un artigenzazione d'annece pour instrure, or quoique no ma art sublime d'ambelle la varie meme, a le la rendre plus amaine, plus truchante, ma artrivante, or lui pretant un voile transparant de se semo de fleure. Dans le mensonge il me la use de montrer la bassesse d'une une que mi transcripe d'une con sentiment; ou sa pensee: l'impunience

d'un esprit fourbe, qui, pour en imposer, altère, dénature la vérité, et dont le langage porte le caractère de la ruse et de la malice, de la fraude et de la noirceur.

«A-présent, dites-moi, reprit l'adroit Jésuite, si c'est feinte ou mensonge ce que vous m'avez. dit, qu'un curé de campagne a été votre maître; car je suis presque sûr que c'est chez nous, à Mauriac, que vous avez étudié. — Qnoique l'un et l'autre soient vrais, je conviens, lui dis-je, mon père, que je vous aurais fait un mensonge, si mon intention avait été de vous tromper; mais en différant de vous dire ce que vous savez àprésent, je n'ai pas eu envie de vous le déguiser, ni de vous laisser dans l'erreur. J'avais besoin d'être connu de vous, mieux que par des attestations: j'en avais d'assez bonnes à vous produire, et les voici. Mais, sur ces témoignages et sans examen, vous m'auriez accordé ma première demande; et j'en avais une à vous faire bien plus essentielle pour moi. En étudiant, il faut que moi-même j'enseigne, et que vous ayez la bonté de me faire gagner ma vie, en me donnant des écoliers. Ma famille est pauvre et nombreuse; je lui ai déja trop coûté, je ne veux plus être un fardeau pour elle; et, en attendant que je puisse aller à son secours, je vous demande ce que dans l'infortune tout homme peut demander sans rougir, du travail et du pain. - Eh! mon enfant, me dit-il, à votre âge, le moyen de se faire écou-

ter, obéir, respecter parmi ses pareils? Vous avez à peine quinze ans. — Il est vrai; mais, mon père, ne comptez-vous pour rien le malheur et son influence? croyez-vous qu'il n'avance pas l'autorité de la raison et la maturité de l'âge? Essayez de mon caractère, et vous le trouverez peut-être assez grave pour faire oublier mes quinze ans. — Je verrai, me dit-il, je consulterai. - Non, mon père, il n'y a point à consulter. Il faut dès-à-présent me mettre sur la liste des répétiteurs du collége, et me donner des écoliers. Il n'importe de quelles classes; ils feront leur devoir, j'ose vous en répondre; et vous serez content de moi. » Il me le promit', quoiqu'un peu faiblement; et avec un billet de sa main, j'allai étudier en logique.

Dès le lendemain, je crus m'apercevoir que le professeur avait pris quelque connaissance de moi. La logique de Port-Royal, et l'habitude de parler latin avec mon curé de campagne, me donnaient sur mes camarades une avance considérable. Je me hâtai de me produire, et ne négligeai rien pour être remarqué. Cependant les semaines s'écoulaient sans que le préfet me donnât aucune nouvelle. Pour ne pas me rendre importun, je l'attendais. Quelquefois seulement je me trouvais sur son passage, et je le saluais d'un air de suppliant; mais à peine étais-je aperçu. Même il semblait que, n'ayant rien de bon à m'annoncer, il feignit de ne pas me voir. Je m'en allais

bien triste, et dans mon cabinet, voisin des nues, me livrant à mes réflexions, je faisais en pleurant ma collation d'hermite; heureusement j'avais d'excellent pain.

Une bonne petite madame Clément, qui logeait au-dessous de moi, et qui avait une cuisine, fut curieuse de savoir où était la mienne. Elle me vint voir un matin. « Monsieur, je vous entends, me dit-elle, monter chez vous à l'heure des repas, et vous êtes seul, et vous êtes sans feu, et personne après vous ne monte. Pardonnez, mais je suis inquiète sur votre situation. » Je lui avouai que, pour le moment, je n'étais pas fort à mon aise; mais j'ajoutai qu'incessamment j'allais avoir amplement de quoi vivre; que j'étais en état de tenir une école, et que les PP. Jésuites voulaient bien s'occuper de moi. « Bon! me ditelle, vos PP. Jésuites! ils ont bien autre chose en tête! ils vous berceront de promesses, et ils vous laisseront languir. Que n'allez-vous à Riom, chez les PP. de l'Oratoire? ceux-là vous donneront moins de belles paroles, mais ils feront pour vous plus qu'ils n'auront promis. » Je n'ai pas besoin de vous dire que je parlais à une janséniste. Sensible à l'intérêt qu'elle prenait à moi, je parus disposé à suivre ses conseils, et je lui demandai quelques instructions sur les PP. de l'Oratoire. « Ce sont, me dit-elle, des gens de bien que les Jésuites détestent et qu'ils voudraient anéantir. Mais il est l'heure de dîner, venez manger ma soupe: je vous en dirai davantage. » J'acceptai son invitation; et, quoique son dîner fût assurément bien frugal, je n'en ai jamais fait de meilleur en ma vie; sur-tout deux ou trois petits coups de vin pur qu'elle me sit boire, ranimèrent tous mes esprits. Là, j'appris dans une heure tout ce que j'avais à savoir de l'animosité des Jésuites contre les Oratoriens, et de la jalouse rivalité de l'un et de l'autre collége. Ma voisine ajouta que, si j'allais à Riom, j'y serais bien recommandé. Je la remerciai des bons offices qu'elle voulait me rendre; et, fort de ses intentions et de mes espérances, j'allai voir le préfet. C'était un jour de congé pour les classes. Il parut surpris de me voir, et me demanda froidement ce qui m'amenait. Cet accueil acheva de me persuader ce que m'avait dit ma voisine. « Je viens, mon père, lui répondis-je, prendre congé de vous. — Vous vous en allez! — Oui, mon père, je m'en vais à Riom, où les PP. Oratoriens me donneront dans leur collége autant d'écoliers que j'en voudrai. — Quoi, mon enfant! vous nous quittez! Vous, élevé dans nos écoles, vous en seriez transfuge! - Hélas, c'est à regret; mais vous ne pouvez rien pour moi; et j'ai l'assurance que ces bons pères.... — Ges bons pères n'ont que trop l'art de séduire et d'attirer les jeunes gens crédules comme vous. Mais sovez bien sûr, mon enfant, qu'ils n'ont ni le crédit, ni le pouvoir que nous avons. - Ayez donc, mon père, celui de me

donner à travailler pour vivre. — Oui, j'y pense, je m'en occupe, et en attendant je m'en vais pourvoir à vos besoins. — Qu'appelez-vous, mon père, pourvoir à mes besoins? Apprenez que ma mère se priverait de tout plutôt que de souffrir qu'un étranger vînt à mon aide. Mais je ne veux plus recevoir aucun secours, même de ma famille; et c'est du fruit de mon travail que je demande à subsister. Donnez-m'en les moyens vous-même, où je vais les chercher ailleurs. — Non, non, vous n'irez point, reprit-il; je vous le défends. Suivez-moi; votre professeur a pour vous de l'estime; allons le voir ensemble. » Et de ce pas il me mena chez mon professeur. « Savezvous, lui dit-il, mon père, ce que va devenir cet enfant-là? On l'appelle à Riom. Les Oratoriens, ces hommes dangereux, veulent s'en faire un prosélyte. Il va se perdre, et c'est à nous de le sauver. » Mon professeur prit feu dans cette affaire encore plus vivement que le P. préfet. Ils dirent l'un et l'autre des merveilles de moi à tous les régents du collége; dès-lors ma fortune fut faite; j'eus une école; et, dans un mois, douze écoliers, à quatre francs par tête, me firent un état au-dessus de tous les besoins. Je fus bien logé, bien nourri, et à Pâques j'eus le moyen de me vêtir décemment en abbé, ce dont j'avais le plus d'envie, soit pour mieux assurer mon père de la sincérité de ma vocation, soit pour avoir dans le collége une sérieuse existence.

Quanté je quistri mon cabinet, ma voisine, a m. juliu dine ce qu'on faisait pour moi, m'en un juliu dine ce qu'on faisait pour moi, m'en un juliu ames aise que je l'ameis voulto. « Li." je erras bien pius contense, me cit-cile, de vous rur aller à l'ism. C'est às qu'on fait de bonnes et dit saintes étables, » de la puisi de me genden en dentes en cas de besoin, et, même dime mon qualitance, j'allin la revour qualiqueisse.

Mind build exclusively or . Its bienessauces on L mimpossit, et de pins cet maien desu de conrelated to suggested any elimensus a summer of n wait times dime l'ime, sucsue pour moi d'issewine and the antistration of the contraction of the erune en nesenve dina mus linisuas de culture. al de come ence ence de consiste ence ence en el a en de quium petia memiène: mons ensus quadre. a unitime les mémes dins mes pancies de pluisir. en remaine aust & remaining ab prime commune. e pent die livie, mare etwee absonce pour mes exilines imag um vikais libraire; ed. commo des ione limas sont, grine un Ciri, les pius commine nien leiner die der Centellener læ envilvan en engine grants en enangen equact th sun-emphasis "animas alvair un saintaire re-any theme are valuated all med atmessing relative succeidment de main en main, et diens mes pronemadies, chaeum se rappellant ce qu'il en ænne considerate and distributed as any distributed asset all femore. en condinences sur mos leutares. Deuts l'une de sus premamales à Bennegard, misser de plui-



sance de l'évêché, nous eûmes le bonheur de voir le vénérable Massillon. L'accueil plein de bonté que nous fit ce vieillard illustre, la vive et tendre impression que firent sur moi sa vue et l'accent de sa voix, est un des plus doux souvenirs qui me restent de mon jeune âge.

Dans cet âge où les affections de l'esprit et celles de l'ame ont une communication réciproquement si soudaine, où la pensée et le sentiment agissent et réagissent l'un sur l'autre avec tant de rapidité, il n'est personne à qui quelquefois il ne soit arrivé, en voyant un grand homme, d'imprimer sur son front les traits du caractère de son ame ou de son génie. C'était ainsi que, parmi les rides de ce visage déja slétri, et dans ses yeux qui allaient s'éteindre, je croyais démêler encore l'expression de cette éloquence si sensible, si tendre, si haute quelquesois, si profondément pénétrante, dont je venais d'être enchanté à la lecture de ses sermons. Il nous permit de lui en parler, et de lui faire hommage des religieuses larmes qu'elle nous avait fait répandre.

Après un travail excessif, durant mon année de logique, ayant eu, sans compter mes études particulières, trois autres classes, soir et matin, à faire avec mes écoliers, j'allai chez moi prendre un peu de repos; et ce ne fut pas, je l'avoue, sans quelque sentiment d'orgueil que je parus devant mon père, bien vêtu, les mains pleines de petits présents pour mes sœurs, et avec quel-

une argent de réserve. Ma mère, en m'embrassant, pleura de joie; mon père me reçut avec mais froidement; tout le reste de la familie fut comme enchanté de me voir.

Mademoiselle B\*\*\* n'eut pas une joie aussi pure, et je sus moi-même bien consus, bien mal a mon aise, lorsqu'en habit d'abbé il fallut paraître à ses yeux. Dans mon changement, il est vrai, je ne hui étais pas insidèle; mais j'etais inconstant: c'en était bien assez; je ne savais comment me conduire avec elle. Je consultai ma mère sur un point aussi delicat. « Mon fils, elle a droit, me dit-elle, de vous temoigner du depit, de la coiere, et quelque chose même de plus piquant, or la froideur et du dédain. C'est à vous de tout endarer, de lui marquer toujours l'estime la plus tendre, et de traiter avec des ménagements infinis un oueur que vous avez blessé. »

Mademoiselle R<sup>m</sup> fut douce, indulgente, et nolle avec réserve et bienséance; seulement elle ent soin d'éviter avec moi tout entretien particuler. Ainsi, dans la société, nous sûmes assez inen ensemble pour ne pas laisser croire qu'aupurant nous eussions eté mieux.

La seconde année de ma philosophie fut encore pins laborieuse que la première. Mon école était augmentée, j'y donnais tous mes soins; et, de pins, destiné à soutenir des thèses générales, il mins premire de longues veilles sur mes muits pour m'y préparer.

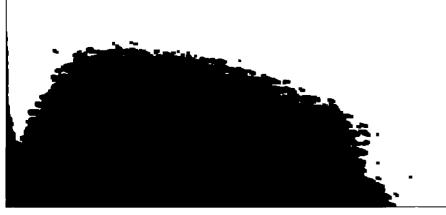

Ce fut le jour où je venais de terminer, par cet exercice public, le cours de ma philosophie, que j'appris l'événement funeste qui nous plongeait, ma famille et moi, dans un abyme de douleur.

Après mes thèses, selon l'usage, nous faisions, mes amis et moi, dans la chambre du professeur, une collation qu'aurait dû animer la joie; et, dans les félicitations qui m'étaient adressées, je ne vis que de la tristesse. Comme j'avais assez bien résolu les difficultés qu'on m'avait proposées, je sus surpris que mes camarades, et que le professeur lui-même, n'eussent pas un air plus content. « Ah! si j'avais bien fait, leur dis-je, vous ne seriez pas tous si tristes. — Hélas! mon cher enfant, me dit le professeur, elle est bien vraie et bien profonde, cette tristesse qui vous étonne! et plût au Ciel qu'elle n'eût pour cause qu'un succès moins brillant que celui que vous avez eu! c'est un malheur bien plus cruel, qui me reste à vous annoncer. Vous n'avez plus de père. » Je tombai sous le coup, et je fus un quart d'heure sans couleur et sans voix. Rendu à la vie et aux larmes, je voulais partir sur-le-champ pour aller sauver du désespoir ma pauvre mère; mais sans guide et par les montagnes, la nuit m'allait surprendre; il fallut attendre le point du jour. J'avais douze grandes lieues à faire sur un cheval de louage; et, en le pressant le plus qu'il m'était possible, je n'allais que très-lentement. Durant

ce funèbre voyage, une seule pensée, un seul tableau présent à mon esprit, l'avait occupé sans relâche, et toutes les forces de mon ame s'étaient réunies pour en soutenir l'impression; mais bientôt, en réalité, il fallut avoir le courage de le voir, de le contempler dans ses plus lugubres horreurs.

J'arrive, au milieu de la nuit, à la porte de ma maison. Je frappe, je me nomme, et, dans le moment, un murmure plaintif, un mélange de voix gémissantes se fait entendre. Toute la famille, se lève, on vient m'ouvrir; et, en entrant, je suis environné de cette famille éplorée; mère, enfants, vieilles femmes, tous presque nus, échevelés, semblables à des spectres, et me tendant les bras avec des cris qui percent et déchirent mon cœur. Je ne sais quelle force que la nature nous réserve, sans doute, pour le malheur extrême, se déploya tout-à-coup en moi. Jamais je ne me suis senti si supérieur à moi-même. J'avais à soulever un poids énorme de douleur; je n'y succombai point. J'ouvris mes bras, mon sein à cette foule de malheureux; je les y reçus tous; et, avec l'assurance. d'un homme inspiré par le Ciel, sans marquer de foiblesse, sans verser une larme, moi qui pleure facilement: « Ma mère, mes frères, mes sœurs, nous éprouvons, leur dis-je, la plus grande des afflictions; ne nous y laissons point abattre. Mes enfants, vous perdez un père; vous en retrouvez un; je vous en servirai; je le suis, je

veux l'être; j'en embrasse tous les devoirs; et vous n'êtes plus orphelins. » A ces mots, des ruisseaux de larmes, mais des larmes bien moins amères, coulèrent de leurs yeux. « Ah! s'écria ma mère, en me pressant contre son cœur, mon fils! mon cher enfant! que je t'ai bien connu! » et mes frères, mes sœurs, mes bonnes tantes, ma grand'mère, tombèrent à genoux. Cette scène touchante aurait duré le reste de la nuit, si j'avais pu la soutenir. J'étais accablé de fatigue; je demandai un lit. « Hélas, me dit ma mère, il n'y a dans la maison que le lit de.... Ses pleurs lui coupèrent la voix. — Eh bien! qu'on me le donne, j'y coucherai sans répugnance. » J'y couchai. Je ne dormis point: mes nerfs étaient trop ébranlés. Toute la nuit je vis l'image de mon père, aussi vive, aussi fortement empreinte dans mon ame que s'il avait été présent. Je croyais quelquefois le voir réellement. Je n'en étais point effrayé; je lui tendais les bras, je lui parlais. « Ah! que n'est il vrai, lui disais-je, que n'êtes-vous ce qu'il me semble voir! que ne pouvez-vous me répondre, et me dire du moins si vous êtes content de moi! » Après cette longue insomnie et ce pénible rêve qui n'était pas un songe, il me fut doux de voir le jour. Ma mère, qui n'avait pas plus dormi que moi, croyait attendre mon réveil. Au premier bruit qu'elle m'entendit faire, elle vint, et fut effrayée de la révolution qui s'était faite en moi. Ma peau semblait avoir été teinte dans le safran.

an celescine quicila appoie inicit qua cicate an celescide grande annique concentrace, an an incoma pourant trans de suites de solus radiations, e. Jan 11 h lusait res qualqua direct entra du versaga, una absencer, es a joine en remarka na e ranses rems indiquae, mas que a din morta comes rems indiquae, mas que a din morta nace remarka dissipation; de grande de din morta de comes remarka dissipation; de grande de comes indiquae, mas que a din mentra nace remarka dissipation; de comes de din mentra dissipation; de come mentra de comes de distribue, de complete pour des mortas de comes de com

a comparison qui minent; identa de termes a comparison de mercaneza. All'et e a altrer adux u, an imperiore de mercaneza au, atui; en mercaneza, un mineral en mercaneza, un mercaneza au altre, en mercaneza au mante. Mare i milat, è ca minera un munic. Ce manez Mare i milat. è ca minera un munic. Ce manez de mencale de tenedre de mane du municale maneza atui; l'adurente descriptions de mercaneza atui; l'adurente description. Ce mune de mercaneza atuit; l'adurente description.

e vous me dit me more, ampiorer aute mose e accenser of e region de ultime in de moses. The mon dis laboren, d'antrer dins de arrère ou Treu d'appoile : the fin amatre du more sami arcque, de immunio in se amedis e le mostern, event rusen d'asci de dontens me utanisantes que à plaser nome l'anne, dus le mon lement temps, direque à masen person le met assis pour mon, se dense le masen person une, assis pour mon, se dense le masen person vais eu autant de peine à la quitter que lorsqu'elle fut dans le deuil. De six louis que j'avais amassés, ma mère me permit d'en laisser trois dans le ménage; et assez riche encore, je me rendis avec mon vieil ami dans sa cure de Saint-Bonet.



## LIVRE DEUXIÈME.

La tranquillité, le silence du hameau d'Ablovaie, ou j'ecris ces memoires, me rappellent le came que rendit a mon ume le village de Saintsonet. Le paysage n'en était pas aussi riant, aussi ternite: le merisier et le pommier n'y combracement pas les moissons de leurs rumeaux charen de fruits; mais la nature y avait aussi sa parare et son abondance. La treille y formait ses minques, le verger ses salons, le gazon ses ta-165, le coq y avait sa cour d'amour, la poule sa seune famille: le châtaignier, avec assez de masette, y deployait son ombre et y repandait ses azzesses: les champs, les pres, les bois, les trouneaux, la culture, la péche des étangs, les grandes scenes de la campagne y étaient assez intéressantes pour occuper une ame oisive. La mienne. avres le long travail de mes études et le cruel assant de la mort de mon pere, avait besoin de C: Tepos.

Mon curé avait quelques livres analogues à su. état, qui allait être le mien. Je me destinais le chaire: il y dirigeait mes lectures; il me faisse poûter celle des livres saints, et, dans le

ż

pères de l'église, il me montrait de bons exemples de l'éloquence évangélique. L'esprit de ce vieillard, naturellement gai, ne l'était avec moi qu'autant qu'il le fallait pour effacer tous les jours quelque teinte de ma noire mélancolie. Insensi-· blement elle se dissipa, et je devins accessible à la joie. Elle venait deux fois par mois présider, avec l'amitié, aux dînés que faisaient ensemble les curés de ce voisinage, et qu'ils se donnaient tour-à-tour. Admis à ces festins, ce fut là que je pris, par émulation, le goût de notre poésie. Presque tous ces curés faisaient des vers français, et s'invitaient par des épîtres, dont l'enjouement et le naturel me charmaient. Je fis, à leur imitation, quelques essais auxquels ils daignèrent sourire. Heureuse société de poëtes, où l'on n'était point envieux, où l'on n'était point difficile, et où chacun était content de soi-même et des autres, comme si c'eût été un cercle d'Horaces et d'Anacréons!

Ce loisir n'était pas le but de mon voyage. et je n'oubliais pas que je m'étais approché de Limoges pour y aller prendre la tonsure; mais l'évêque ne la donnait en cérémonie qu'une fois l'an, et le moment en était passé. Il fallait ou l'attendre, ou bien solliciter une faveur particulière. J'aimai mieux me soumettre à la règle commune; en voici la raison. La cérémonie de la tonsure était tous les ans précédée d'une retraite chez les Sulpiciens, lesquels observaient, disait-on,

le caractère des candidats, leurs dispositions naturelles, les qualités et les talents qu'ils annonçaient, pour en rendre compte à l'évêque. J'avais besoin d'être recommandé, et pour cela d'être aperçu, nommé, distingué dans la foule. Nécessité l'ingénieuse me conseilla de me ménager cette occasion d'être connu des Sulpiciens et de mon évêque; mais six mois d'attente et de séjour chez mon pauvre curé lui auraient été trop onéreux. Heureusement un bon gentilhomme de ses amis et de ses voisins, le marquis de Linars, me fit témoigner, par son prieur, l'extrême désir qu'il avait que je voulusse donner ce temps de mon repos à un petit chevalier de Malte, l'un de ses fils, aimable enfant, mais dont l'instruction avait été jusque-là négligée. Je sis consentir mon curé, et puis je consentis moi-même à ce qui m'était proposé. Je n'ai qu'à me louer des marques de bienveillance et d'estime dont je sus honoré dans cette maison distinguée, où toute la noblesse du pays abondait. La marquise ellemême, Mortemart de naissance, élevée à Paris, un peu haute de caractère, était bonne et simple avec moi, parce que j'étais auprès d'elle naturel avec bienséance, et respectueux sans façon; caractère qui m'a toujours mis à mon aise dans le monde, et dont jamais personne n'a été mécontent.

Quand vint le temps d'aller recevoir la ton-

sure, je me rendis au séminaire, et je m'y trouvai en retraite, sous les yeux de trois Sulpiciens, avec une douzaine d'aspirants comme moi. Le recueillement, le silence qui régnaient parmi nous, et les exercices de piété dont on nous occupait, me parurent d'abord peu favorables à mes vu'es; mais, lorsque je désespérais de pouvoir me faire connaître, l'occasion s'en offrit d'elle-même. Nous avions, deux fois le jour, une heure de récréation dans un petit jardin planté de tilleuls en allées; mes camarades s'y amusaient à jouer au petit palet, et moi, à qui le jeu ne-plaisait pas, je me promenais seul. Un jour, l'un de nos directeurs vint à moi, et me demanda pourquoi je m'isolais, et ne me tenais pas en société avec mes camarades. Je répondis que j'étais le moins jeune, et qu'à mon âge on était bien aise d'avoir quelques moments à soi pour recueillir, classer et ranger ses idées; que j'aimais à me rendre compte de mes études, de mes lectures, et qu'ayant le malheur de manquer de mémoire, je ne pouvais y suppléer qu'à force de méditation. Cette réponse engagea l'entretien. Mon Sulpicien voulut savoir où j'avais fait mes classes, quel systême j'avais soutenu dans mes thèses, et pour quel genre de lecture je me sentais le plus de goût. Je répondis à tout cela. Vous pensez bien qu'un directeur du séminaire de Limoges ne s'attendait pas, en interrogeant un écolier de

dix-huit uns, à reserver en lui un grand tonds de commissances, et que mon petit magasin dut lui paraître un petit trésor.

de présumai bien du succès de man début, lorsque le soir, à l'houre de la promonade, au nen dun Sulpicien j'en vis urriver deux. Ge fut L. que le fruit de mes lectures de Clermant nomit aute valeur reelle. Tavais dit que mon gout de prédifection était pour l'éloquence, et j'avais randement nommé cem de mos orateurs chrenens que j'admirais le plus. On me remit sur cette voie. Il fallut les analiser, marquer distinctement leurs divers caracteres, citer de chacun te endroits qui m'avaient le plus frappe d'étannement, ou rempli d'émotion, ou ravi par l'oclat r de charme de l'éloquence. Les deux hommes dont to parlai avec to plus d'enthousiasme furent Bourdalour et Massillon: mais le temps me manour pour me développer; ce ne fut que le lendemain que j'amplifiai leur cloge. J'avais tous teurs plans dans ma titu: les extraits que j'avais erries de leurs sermons métaient présents; leurs erordes, leurs divisions, leurs plus beun, milis, mania kuns textes, me revenaient en foule. Ah! r puis dire que ce jour-la ma mémoire me serv. bien : un lien des deux Sulpiciens de la veille, i'en assis tenis pour auditeurs, et tous les trois, apres marviir accourte an silence, s'en altérent comme staurilis.

ix reste de nos entretiens, car ils ne me quit-

tèrent plus aux heures de la promenade) s'étendirent plus vaguement sur les plus belles oraisons
funèbres de Bossuet et de Fléchier, sur quelques
sermons de la Rue, sur le petit recueil de ceux
de Cheminais, que je savais presque par cœur.
Ensuite je ne sais comment on parla des poëtes.
Je convins que j'en avais lu quelques-uns, et je
nommai le grand Corneille. « Et le tendre Racine,
me demanda l'un des Sulpiciens, l'avez-vous lu?
— Oui, je m'en accuse, lui dis-je, mais Massillon
l'avait lu avant moi, et c'est de lui qu'il avait
appris à parler au cœur avec tant d'onction et
de charme. Et pensez-vous, lui demandai-je, que
Fénélon, l'auteur du Télémaque, n'eût pas lu et
relu vingt fois dans l'Énéide les amours de Didon?»

A propos de Virgile, on en vint aux livres classiques; et ces messieurs, qui ne savaient pas combien, grâce à mon infortune, je devais être imbu de cette vieille latinité, furent surpris de voir comme j'en étais plein. Vous croyez bien que je me donnais tout le plaisir de la répandre. Je n'en tarissais point. Vers et prose coulaient de source, et j'avais encore l'air de n'en pas citer davantage de peur de les en accabler.

Je finis par un étalage de ma fraîche érudition de Saint-Bonet. Les livres de Moïse et ceux de Salomon avaient déja passé sur le tapis; j'en étais aux saints pères, lorsqu'arriva le jour d'aller recevoir la tonsure. Ce jour-là donc, après notre initiation à l'état ecclésiastique, nous allâmes, reconsists per me treis directeurs, minhe me decurs e "designe il mans regul une avec une agale valer, mass, au mamput, que a me returns avec respendits. Il me tit reppoint la centr ma respendit;

Mous entiunts, und dit, -ils, would und inféter pass ंटल्ड आम्ब विश्वास विभागम वृत्तम भवाच गामाच , वह दिया is the case Cu. whis histories man quiller summer to be buy situated at a companie and is a companie. raction amount, dussein, pres invinesus; quit ju naure affrent le multique de parries mon, pares: re ma famila, armireusa at panwe, attenimt . us de main et que j'ultip tindre: de wir queile mount, it came in procurer, durant, it came le mes atuales. le mayon d'aniscer et d'aller au न्यानामान के पात पात पात था विष्यु के विषयु क વન સ્થાસામાર્ક પ્રાથમિક માં . માં મામાર્થમાં . તેમ વચાલ વચામજન્યના મ - उत्ता, वालाह्यानुवाचवाः, व आहे प्रताप ववह वत अवस्थाती. कारण, वर्ष, अ. कि पत्र प्राथमारू के कि प्रथमाय . कि प्राप्त अग्रह ren promis d'ou complus de domnis - Écontra. ष्ट मान्ये, जिस्मार मार्गः अस्तिस्वर्णप्रम वेद्य विश्वास्थलः. ेका के एक प्राप्त कामुक्त का er elui, et., sil wout burn, comma ja l'aspore. अवार व्हामचे व वाम त्यवंभागमामानियाक, प्रवह पंचााच्य हरक विकास अवस्था वर विकास अवस्थ विकासीय , पूर्व के वाकner qu'il was protege, on usur bian dus dans ice le Cité, wrige à livie » le remais gréces à mort. reque de ses bonnes introducis, mais et lui, de-कामांक कि प्राणान ने का वान्यानाम्य वान वाक्ष्य वर्ष कि

la consulter, ne doutant pas qu'elle n'y fût sensible autant que je l'étais moi-mêmé.

Mon bon curé, de qui j'allai prendre congé, fut transporté de joie en apprenant ce qu'il appelait un coup du Ciel en ma faveur. Qu'auraitil dit, s'il avait pu prévoir que cet archevêque de Bourges serait grand-aumônier, cardinal, ministre de la feuille des bénéfices, et que l'éloquence, à laquelle j'avais dessein de me vouer, allait avoir sous ce ministère les occasions les plus intéressantes de se signaler à la cour? Il est certain que, pour un jeune ecclésiastique qui, avec beaucoup d'ambition, aurait eu assez de talents, il s'ouvrait devant moi une belle carrière. Une vaine délicatesse, une plus vaine illusion m'empêcha d'y entrer. J'ai eu lieu d'admirer plus d'une fois comment se noue et se dénoue la trame de nos destinées, et de combien de fils déliés et fragiles le tissu en est composé.

Arrivé à Linars, j'écrivis à ma mère que je venais de prendre la tonsure sous de favorables auspices; que j'avais reçu de l'évêque les plus touchantes marques de bonté; qu'au plutôt j'irais l'en instruire. Le même jour je reçus d'elle un exprès avec une lettre presque effacée de ses larmes. « Est-il vrai, me demandait-elle, que vous avez fait la folie de vous engager dans la compagnie du comte de Linars, frère du marquis, et capitaine au régiment d'Enghien? Si vous avez eu ce malheur, marquez-le moi; je vendrai tout

le peu que j'ai pour dégager mon fils. O mon Dieu! est-ce bien là le fils que vous m'aviez donné!»

Jugez du désespoir où je tombai en lisant cette lettre. La mienne avait fait un détour pour arriver à Bort; ma mère ne la recevrait que dans deux jours, et je la voyais désolée. Je lui écrivis bien vite que ce qu'on lui avait dit était un horrible mensonge: que cette coupable folie ne m'étuit juntais venue dans la pensée; que j'avais le cour déchiré du chagrin qu'elle en éprouvait; que je lui demandais pardon d'en être la cause mnocente; mais qu'elle aurait dû me connaître assez pour ne pas croire à cette absurde calomnie, et que sirais incessamment lui faire voir que ma conduite n'était ni celle d'un libertin, ni celle d'un jeune insensé. L'exprès repartit sur-lechamp; mais tant que je pus compter les heures ou ana mère n'était pas encore détrompée, je fus an supplice moi-même.

Il y avait, s'il m'en souvient, seize lieues de Linars à Bort, et, quoique j'eusse conjuré l'exprès d'aller toute la nuit, comment pouvais-je croire qu'il m'ent pas pris quelque repos? Il me fut impossible d'en prendre aucun, et je n'avais cessé de baigner mon lit de mes larmes, en songeant a celles que ma mère versait pour moi, lorsque "entendis dans la cour un bruit de chevaux. Je me lève. C'était le comte de Linars qui arrivait. Je ne me donnais pas le temps de m'habiller

pour aller au-devant de lui; mais il me prévint; et, en venant à moi en homme désolé: «Ah! monsieur, me dit-il, combien va me rendre coupable à vos yeux l'imprudence d'un badinage qui a mis la désolation dans votre famille, et dans le cœur de votre mère une douleur que je n'ai pu calmer! Elle vous croit engagé avec moi. Elle est venue toute éplorée se jeter à mes pieds, et m'offrir, pour vous dégager, sa croix d'or, son anneau, sa bourse, et tout ce qu'elle avait au monde. J'ai eu beau l'assurer que cet engagement n'existait point, j'ai eu beau le lui protester, elle a pris tout cela pour un refus de le lui rendre. Elle est encore dans les pleurs. Partez incessamment, allez la rassurer vous-même. — Eh! monsieur le comte, lui demandai-je, qui a pu donner lieu à ce bruit funeste? - Moi, monsieur, me dit-il; j'en suis au désespoir; je vous en demande pardon. Le besoin de lever de nouvelles recrues m'avait conduit dans votre ville. J'y ai trouvé quelques jeunes gens, vos camarades de collége, qui avaient envie de s'engager, mais qui délibéraient encore. J'ai vu que, pour les décider, il ne fallait que votre exemple. J'ai succombé à la tentation de leur dire qu'ils vous auraient pour camarade, que je vous avais engagé, et le bruit s'en est répandu.—Ah! monsieur, m'écriai-je avec indignation, se peut-il qu'un pareil mensonge soit sorti de la bouche d'un homme tel que vous! — Accablez-moi, me dit-il, je mérite les reproches les

plus honteux; mais cette ruse, dont je n'ai pas senti la conséquence, m'a fait connaître un naturel de mère comme je n'en ai jamais vu. Allez la consoler; elle a besoin de vous revoir.»

Le marquis de Linars, à qui son frère avoua sa faute et tout le mal qu'il m'avait fait, me donna un cheval, un guide, et le lendemain je partis; mais je partis avec la sièvre, car mon sang s'était allumé; et sur le soir le redoublement me prit dans le moment où, par des chemins de traverse, mon guide m'avait égaré. Je frissonnais sur mon cheval, et la nuit allait me gagner dans une heure, en rase campagne, lorsque je vis un homme qui traversait mon chemin. Je l'appelai pour savoir où j'étais, et s'il y avait loin de là au village où mon guide croyait aller. « Vous en êtes à plus de trois lieues, me dit-il, et vous n'êtes pas sur la route. » Mais, en me répondant, il m'avait reconnu: c'était un garçon de ma ville. «Est-ce vous, me dit-il, en me nommant; et, par quel hasard vous trouvai-je à l'heure qu'il est dans ces bruyères? Vous avez l'air malade! Où allezvous donc passer la nuit? — Et vous? lui demandai-je. — Moi, dit-il, je vais voir un oncle à moi, dans un village qui n'est pas loin d'ici. --Et votre oncle, ajoutai-je, voudrait-il bien me donner l'asyle dans sa maison jusqu'à demain? car j'ai grand besoin de repos. -- Chez lui, me dit-il, vous serez mal logé; mais vous y serez bien reçu.» Je m'y laissai conduire, et j'y trouvai

du pain et du lait pour mon guide, du foin pour mon cheval, et pour moi un bon lit de paille fraîche et de l'eau panée pour mon souper. Il ne m'en fallait pas davantage, car j'étais dans l'accès, et il fut assez fort.

Le lendemain à mon réveil (car j'avais dormi quelques heures) j'appris que ce village était une paroisse. C'était le jour de l'Assomption, et, quoique bien malade, je voulus aller à la messe. Un jeune abbé dans cette église était un objet d'attention. Le curé m'aperçut, et, après la messe, il me pria de venir dans la sacristie. « Est-il possible, me dit-il, après avoir appris mon aventure, que. dans un village où je suis, un ecclésiastique ait couché sur la paille?» Il me mena chez lui; et jamais l'hospitalité ne fut plus cordialement ni plus noblement exercée. J'étais affaibli par la diète et la fatigue du voyage; il voulut me fortifier; et. persuadé que ma fièvre n'était que dans le sang, et non dans les humeurs, il prétendit qu'un chyle abondant, frais et doux, en serait le remède. Il ne se trompait point. Il me fit dîner avec lui. Jamais je n'ai mangé une si excellente soupe. Sa nièce l'avait faite: sa nièce, à dix-huit ans, ressemblait à ces vierges du Corrége ou de Raphaël. Je n'ai jamais vu dans le regard plus de douceur ni plus de charmes. Elle fut ma garde-malade tandis que le curé disait les vêpres à l'église; et, tout malade que j'étais, je ne fus pas insensible à ses soins. « Mon oncle, me dit-elle, ne veut pas vous laisser parir dans l'état où vous étes. Il y a, dit-il, six candes beuns d'un à Bort. Il vent, avant de vous mettre en chemin, que vous avez repris des forces. :: nounquoi vous presser? L'ères-vous pus bien eres nous? Vous aures un bon lit; je le ferai mar**méne. Je vens parterni vas banillans, an. si** une l'aimes mieux, du lait ecumant d'une chèvre THE RE TIME OF THE MARKET TORES WORKS ATTITUTE PARCE : nous voulous absolument vous renvoyer conun de rose — Ah! lui dis-je, mademoiselle, il me sermit bien doux d'attendre pres de vous la unte mais si vous savies à quel point ma mère ~: en peine de moi! combien elle est impatiente a me revoir et combien je dois être impatient mo-même de me retrouver dans ses bras! - Plus our l'aimer, et plus elle vous aime, plus vous acter. me dit-elle, lui epargner la douleur de us revoir dans cet état. Une seeur a plus de camege: et moi je suis ici comme une sæm pour uns — On le croirait, lui dis-je, à ce tendre menet que vous voules bien prendre à moi -: surement, dit-elle, vous nous interesex; et as est been naturel, mon anale et mai nous mans l'une compatissante pour tout le monde; mat monte ne voyone pas souvent des malades iale comme vois e la cure revint de l'église. Il ाय्या वेट कालां वेट स्थानिया काला टोलायो ल काला mac, et voulut prendre sur lui le soin de me sure memer chee moi.

Dans une situation tranquille, je me serar-



trouvé enchanté dans ce presbytère, comme Renaud dans le palais d'Armide; car ma naive Marcelline était une Armide pour moi; et plus elle était innocente, plus je la trouvais dangereuse. Mais, quoique ma mère dût être détrompée par mes deux lettres, rien ne m'aurait retenu loin d'elle au-delà du jour où l'accès de ma fièvre ayant été plus faible, et me sentant un peu remis par deux nuits d'assez bon sommeil, je pus remonter à cheval.

Ma sœur ( c'était le nom que Marcelline s'était donné, et que je lui donnais moi-même lorsque nous étions tête-à-tête) ne me vit pas au moment de partir sans un saisissement de cœur qu'elle ne put dissimuler. « Adieu, monsieur l'abbé, me dit-elle devant son oncle; prenez soin de votre santé; ne nous oubliez pas, et embrassez bien tendrement pour moi madame votre mère; dites-lui que je l'aime bien. » A ces mots ses yeux se mouillèrent; et, comme elle se retirait pour nous cacher ses pleurs : « Vous voyez, me dit le curé, ce nom de mère l'attendrit; c'est qu'il n'y a pas longtemps qu'elle a perdu la sienne. Adieu, monsieur, je vous dis comme elle, ne nous oubliez pas, nous parlerons souvent de vous. »

Je trouvai ma mère pleinement rassurée sur ma conduite; mais en me voyant elle fut alarmée sur ma santé. Je calmai ses inquiétudes, et en effet je me sentais bien mieux, grâce au régime auquel le curé m'avait mis. Nous lui écrivimes l'un et

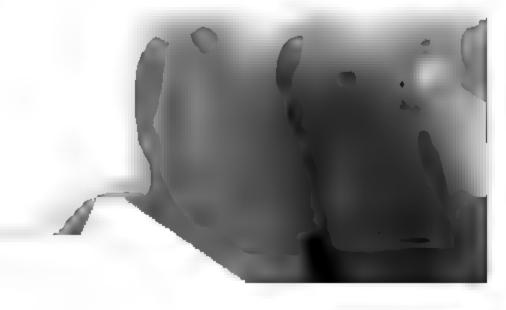

innes; al. an ini vancount en juneal, sur inquelle dens vancount en juneal, sur inquelle dens vancounter mes une dense de medities incidentes presente, quanti lemprels una mere plissa pour Marcelline une quante simple et de peu de valeur, mais élégante et de lora enit. Après quoi, un sunté se rétablissant à vaccueil, neus ne dinnes plus l'un et l'autre occapes que de ines affaires.

is presention de l'evéque, su recommundation, i perspective qu'elle un offinit, purament à sun mere tout se qu'il y avait de plus beureur pour moi: et je peussis alors comme elle. Mon étoile : se des is-présent , unon beureuse étoile une n'elanger d'opinion. Cat maidant su'oblige enforce a persent sur le passé.

l'ai lieu de comre que, dequie l'orannen du métet de Chermant, les desuites avaient jete les veux sur mai. Deux de mes condisciples, et des ous destingues, étaient déla pre dans leurs filets. I était passible qu'un voulut m's arrieur; et un un un assez curieur, dont j'ai garde la souvenance, un persuade au unoins qu'un y avait pense.

Dans le pau de loisies que prenis a Chaunont in dessin; cu, mémis tait un musement du dessin; cu, comme fen acuis le goit. Im mém supposuit le ucen. Juvais l'œil juste et la main sure; il n'en ulait pas devantage pour l'objet qui me fit un our appaler aupres du recreur. « Mon enfant, me dit-il. je suis que vous vous anuece à desse dit-il. je suis que vous vous anuece à des-

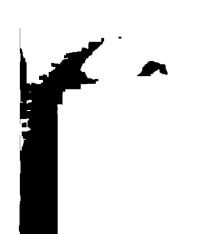

siner l'architecture; et je vous ai choisi pour me lever un plan: c'est celui de notre collège; examinez bien l'édifice; et, après en avoir exactement tracé l'enceinte, figurez-en l'élévation. Apportez-y le plus grand soin, car votre ouvrage sera mis sous les yeux du roi.»

Tout sier de cette commission, j'allai m'en acquitter, et j'y mis, comme l'on peut croire, l'attention la plus scrupuleuse; mais, pour avoir voulu trop bien faire, je sis très-mal. L'une des ailes du bâtiment avait un étage, et l'autre aile n'en avait point. Je trouvai cette inégalité choquante, et je la corrigeai en élevant une aile comme l'autre. «Eh! mon enfant, qu'avez-vous fait? me dit le recteur. — J'ai rendu, lui dis-je, mon père, l'édifice régulier. — Et c'est précisément ce qu'il ne fallait pas. Ce plan est destiné à montrer le contraire, d'abord au père confesseur, et, par son entremise, au ministre et au roi lui-même. Car il s'agit d'obtenir des fonds pour élever l'étage qui manque à l'une des deux ailes. » Je m'en allai bien vîte corriger ma bévue; et, quand le recteur fut content: « Voulez-vous bien, mon père, me permettre, lui dis-je, une observation? Ce collège qu'on vient de vous bâtir est beau, mais il n'y a point d'église. Vous y dites la messe dans une salle basse. Est-ce que dans le plan on aurait oublié l'église?» Le Jésuite sourit de ma naïveté. « Votre observation, me dit-il, est très-juste; mais vous avez dû remarquer aussi que nous n'avons

ronnt de jardin. —Et c'est aussi de quoi je me suis etomos. — N'en suves plus en peine; nous urons l'un et l'autre. — Comment cela, mon père? e a vois point d'emplacement — Quoi! vous ne vovez pas en-debors du ter-à-cheval qui ferme concernte du collège, vous ne vover pas cette egisse des PP. Augustins, et ce jardin dans leur muvent? — Eh bien! mon père? — Eh bien! ce ardine, cette église, seront les môtres; et c'est la Freviolence qui semble les avoir places si pres de mus. — Mais, mon père, les Augustus n'auront ione plus ni jurdin, ni eglise? — An contraire, is aurout une eglise plus beile et un jardiu euure plus vaste : nous ne leur ferons aucun tort, 1 Drew me plaise! et en les delogeant nous saurons les dedomnager. — Vous delogerez donc les P Lugustius! — Oni, mon enfant, et leur maison sexa, pour nos vieillards, une infirmerie, un magnice: car il tiut bien que nos vieillards ment me maison de repos — Rien n'est plus juste, assurement: mais je cherche où vous logerez les P. Lugustins. — N'en avez point d'inquietude: ils uront le couvent. l'eglise et le jardin des PP. Cormiens. I'v seront-ils pas à leur aise, et beaucoup menn qu'ils ne sont la? — Fort bien! mais que sevrement les PP. Cordeliers? — Je me suis atremin à cette objection, et il est juste que j'y reponde: Clemont et Mont-Ferrand fusuent tours willow authorities maintenant elles n'en font miume, et Mont-Ferrand n'est plus qu'un turbourg de Clermont; aussi dit-on Clermont-Ferrand. Or, vous saurez qu'à Mont-Ferrand les Cordehers ont un couvent superbe; et vous concevez bien qu'il n'est pas nécessaire qu'une ville ait deux couvents de Cordehers. Donc, en faisant passer ceux de Clermont à Mont-Ferrand, on ne fait du mal à personne; et nous voilà, sans préjudice pour autrui, possesseurs de l'église, du jardin, du couvent de ces bons pères Augustins, qui nous sauront gré de l'échange; car il en faut toujours agir en bons voisins. Au reste, mon enfant, ce que je vous confie est encore le secret de la société; mais vous n'y êtes pas étranger; et je me plais dès-à-présent à vous regarder comme étant l'un des nôtres. »

Tel fut, autant qu'il m'en souvient, ce dialogue, où Blaise Pascal aurait trouvé le mot pour rire, et qui ne me parut que sincère et naïf. Ce que j'en infère aujourd'hui, c'est que ce ne fut pas sans intention préméditée que le professeur de rhétorique de Clermont, le P. Noaillac, en passant par ma ville pour aller à Toulouse, vint me demander à dîner.

Ma bonne mère, qui ne se doutait point de sa mission, non plus que moi, le reçut de son mieux; et, pendant le diner, il la rendit heureuse, en lui qui mes enccès dans l'art d'enseigner. A distingués dat reconnaître, en

usse sous mes yeux. Je trouvais bien dans cette acterie une politesse excessive; mais je n'en cons pas le but.

Vers la fin du repas, ma mère, selon l'usage du wis, nous avant hisses seuls à table, mon jesate fut à son aise « A-present , me dit-il , parous de vos projets. Que vous proposez-vous, et acile route allez-vous prendre?» Je lui confiai es avantees que mon évêque m'avait faites, et le essent ou nous étions, ma mere et moi, d'en roilter. Il m'ecouta d'un air pensif et dedaimeux, « le ne sais pas, me dit-d eufin, ce que ous trouves de flatteur et de seduisant dans ces dres. Pour moi, je n'y vois rien qui soit digue æ vous. D'abord le titre de docteur de Bourges st jeurie au point d'en être rédicule; et, au lieu prendre des grades, vous allez vous y degraen Ensuite..... mais ceci est un article trop micat pour y toucher. Il est des vérites qu'on re peut dire qu'à son anni intime, et je m'ai pas sec vous le droit de m'expliquer si librement » lette reticence discrete eut l'effet qu'il en attenrat « Expliquez-vous, mon pere, et sover sur, u dis-je, que je vous saurat gré de m'avoir whe a corur ouvert - Vous le voulez, dit-il, r en effet je sens que, dans un moment aussi artique, je ferais mal de vous dissimuler ce que < pense d'une affaire où je ne vois pour vous a assure que des degoues - Et quels de-

e dentandar- e rice etomienicut.

« Votre évêque, poursuivit-il, est le meilleur homme du monde; ses intentions sont droites; et il ne vous veut que du bien, j'en suis persuadé. Mais quel bien pense-t-il vous faire en vous mettant sous la dépendance et à la merci de cet archevêque de Bourges? Durant vos cinq années de théologie et de séminaire, vous serez à sa pension, et vous vivrez de ses bienfaits; je veux croire aussi qu'il aidera votre famille de quelques secours charitables (ces mots me glacèrent les sens); mais vous et votre mère, êtesvous faits pour être sur la liste de ses aumônes? et en êtes-vous réduits là? — Assurément non, m'écriai-je. — C'est pourtant là, et pour longtemps peut-être, ce que l'on vous propose, ce que l'on vous fait espérer. — Il me semble, lui dis-je, que l'église a des biens dont la dispensation est remise aux évêques, des biens qu'ils n'ont pas droit de posséder eux-mêmes, et dont seulement ils disposent; et ces biens-là, ces bénéfices, on peut les recevoir de leurs mains sans rougir. — Vraiment, c'est-là, me dit-il, l'appât dont ils agacent l'ambition des jeunes gens. Mais quand et à quel prix leur viennent ces biens qu'ils attendent? Vous ne connaissez pas l'esprit de domination et d'empire qu'exercent sur leurs protégés ces tardifs et lents bienfaiteurs. Leur crainte est qu'on ne leur échappe; et ils prolongent, le plus long-temps qu'ils peuvent, l'état de dépendance et d'asservissement où ils tiennent



les malheureux. Ils donnent aisément et libéraement à la faveur, à la naissance: mais si le nerte infortuné en obtient jamais quelque grâce. : achete bien chérement! — Vous me montrez, u iis-je, bien des ronces et des epines ou je ne voyais que des fleurs: mais, dans ma situama. charge d'une famille qu'il faut que je souzenne, et qui a besoin de mon appui, que me resellez-vous de faire? — Je vous conseille, me it-i, de vous mettre en position de proteger uss-même, et non pas d'eure protege. Je conaus un etat où tout homme qui se distingue a ... redit et des amis puissants. Cet etat, c'est le men. Toutes les voies de la fortune et de l'amnon nous sont personnellement interdites; mais mes sont toutes ouvertes à tout ce qui nous partient. — Vous me conseillez donc de me ure 'esuite! — Oui, sans doute! et bientôt, par es movens qui nous sont comus, votre mere err ranquille, ses enfants seront eleves, l'Etat u-meme en prendra soin; et, lorsqu'arrivera : emps de les pourvoir, il n'est point de facites que nos relations ne vous donnent. Voilà ourquoi la fleur de la jeunesse de nos colléges monomne et sollicite l'avantage d'être reçue ans cette société puissante: voilà pourquoi les ders des plus grandes maisons veulent y être mis — L'ai regarde lui dis-je, votre société vance une source de lumières; et, pour un omme qui veut s'instruire et developper ses

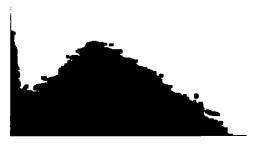

talents, je me suis dit cent fois qu'il n'y avait rien de mieux que de vivre au milieu de vous; mais dans vos réglements deux choses me répugnent: la longueur du noviciat, et l'obligation de commencer par enseigner les basses classes. - Pour le noviciat, me dit-il, ce sont deux ans d'épreuve qu'il faut subir : la loi en est invariable ; mais, pour les basses classes, je crois pouvoir répondre que vous en serez dispensé. » En discourant ainsi, nous buvions d'un vin capiteux. La tête du jésuite s'exaltait en jactance de la considération dont jouissait sa compagnie, et de l'éclat qui en rejaillissait sur les individus. « Rien, disait-il, n'est comparable aux agréments dont jouit dans le monde un jésuite, homme de mérite: tous les accès lui sont faciles; par-tout l'accueil le plus favorable, le plus flatteur lui est assuré. » Son éloquence fut si pressante, qu'à la fin elle m'entraîna.

« Me voilà décidé, lui dis-je, à remercier mon évêque. Le reste demande un peu plus de réslexion. Mais je compte aller à Toulouse; et là, si ma mère y consent, j'acheverai de suivre vos conseils. »

Je communiquai à ma mère les observations du jésuite sur le désagrément d'aller à Bourges me constituer le pensionnaire de l'archevèque. Elle eut la même délicatesse et la même fierte que moi, et nos deux lettres à mon évêque furent écrites dans cet esprit. Il ne me manquait

plus que de la crasulter sur le dessein de me tant jesuite. Je n'en eus jamas le connaçe. Li sa taiblesse, mi la unicame, n'ammanent pa sensemm ceuse rensultairem : peur la raisemmer de sang-froid, i fallait cure cleique l'un de l'amtre. Je me reservan de dun ceure, et je une rendis à l'embense, un de dun ceure, et je une rendis à l'embense, un sit dun curier en careure sur ce que j'allais deurair. Dinni-je qu'en chemin je manquai entent una femance!

In minicipar d'Armillac, qui passant sa vac sur li chemin de Clerment a Toulouse, voulut home et charger de mei. I'allais sur l'un de ses mulets, et lui, le plus semvent à paed, cheminait à côte de mei, « Mensieur l'abbé, me du-il, vous seus ablige de passer chez men quelques jours, our mes affaires m'y macrent. An nom de Dien, continuez se semps-là à guérir una fille de sa folle devittion. Le m'ai qu'elle, et pas pour un diable elle me veut se manier. Son entrecament me dé-cole, « La commission étant delusire; je me la montre que plaisante; pe un en chargesa volontaire.

le me figurais, je l'avone, comme une dien pairre demeure celle d'un homme qui trouvit sus rélâche à la sume de ses mulets, avant tantét la plune, tantét la senje sur le comps, et par les chanins les plus rudes. Je ne les donc pas pen distantes les plus rudes. Je ne les donc pas pen distantes les plus rudes, de ne les donc pas pen du l'action de l'action pe les une partiers le la comme essert de seur grise, jeune, quant de l'action par l'action de l'action par l'action de l'action par le l'action de l'action par l'action de l'action par l'action de l'action

(c'était le nom du muletier), et l'embrassa en l'appelant son père. Le souper qu'elle nous sit servir n'avait pas moins l'air de l'aisance. Le gigot était tendre et le vin excellent. La chambre que l'on me donna avait, dans sa simplicité, presque l'élégance du luxe. Jamais je n'avais été si mollement couché. Avant de m'endormir, je résléchis sur ce que j'avais vu. «Est-ce, dis-je en moimême, pour passer quelques heures de sa vie à son aise que cet homme en tracasse et consume le reste en de si pénibles travaux? Non, c'est une vieillesse tranquille et reposée qu'il travaille à se procurer, et ce repos, dont il jouit en espérance, le soulage de ses fatigues. Mais cette fille unique qu'il aime tendrement, par quelle fantaisie, jeune et jolie comme elle est, s'est-elle vêtue en dévote? Pourquoi cet habit gris, ce linge plat, cette croix d'or sur sa poitrine et cette guimpe sur son sein? Ces cheveux qu'elle cache comme sous un bandeau sont pourtant d'une jolie teinte. Le peu que l'on voit de son cou est blanc comme l'ivoire. Et ces bras! ils en sont aussi de cet ivoire pur, et ils sont faits au tour! » Sur ces réflexions je m'endormis, et le lendemain j'eus le plaisir de déjeûner avec la dévote. Elle me demanda obligeamment des nouvelles de mon sommeil. « Il a été fort doux, lui dis-je; mais il n'a pas été tranquille, et les songes l'ont agité? Et vous, mademoiselle, avez-vous bien dormi? - Pas mal, grâce au Ciel, me dit-elle. — Avez-vous fait aussi des

reves? » Elle rougit, et répondit qu'elle révait ben rarement. « Et quand vous révez, c'est aux anges? — Quelquefois aux martyrs, dit-elle en seriant. — Sans doute aux martyrs que vous intes? — Moi! je ne fais point de martyrs. — Vous au faites plus d'un, je gage, mais vous ne vous en vantez pas. Pour moi, lorsque dans mon somneil je vois les cieux, ouverts, ce n'est presque amis qu'aux vierges que je rève. Je les vois, les mes en blanc, les autres en corset et en jupon ie serge grise, et cela leur sied mieux que ne krait la plus riche parure. Rien dans cet ajussment simple n'altère la beauté naturelle de eurs cheveux ni de leur teint; rien n'obscurcit estat d'un front pur, d'une joue vermeille; auun pli ne gâte leur taille; une étroite ceinture u marque et en dessine la rondeur. Un bras euri de lys et une johe main avec ses doigts de res sortent, tels que Dieu les a faits, d'une mache unie et modeste, et ce que leur guimpe rerobe se devine encore aisément. Mais quelque musir que j'aie à voir en songe toutes ces jeunes mes dans le Ciel, je suis un peu affligé, je l'awae, de les y voir si mal placées. — Où les voyezwas donc placées? demanda-t-elle avec embarns — Rélas! dans un coin, presque seules, et 22 qui me déplait encore bien davantage auprès res peres capucins. — Auprès des pères capacins! · rema-t-elle en fronçant le sourcil. — Hélas! au. presque délaissées, tandis que des augustes



mères de famille, e qu'elles ont élevés rendus bienheureu parents qu'elles or vieillesse en leur une place émines toutes brillantes manda-t-elle d'u — S'il y en a, r aussi nichés das des vierges. a fort bien fait gereux voisins

Cette quere homme Pierre lée et si parl mes agaceri aigre-douce qui semblai Son père mien pour chambre, bien que ne seriez querelle moyen p orties, 1 quelque se fera loir au

commerce j'ai fait dix ans les commissions de votre brave homme de père, et que chacun me dit que vous lui ressemblez, je veux agir avec vous rondement et cordialement. » Alors, dans les tiroirs d'une commode qu'il ouvrit, me montrant des monceaux d'écus: « Tenez, me dit-il, en affaire il n'y a qu'un mot qui serve: voilà ce que j'ai amassé, ce que j'amasse encore pour mes petits enfants, si ma fille m'en donne; pour vos cufants, si vous voulez et si vous lui faites vouloir. »

Je ne dirai point qu'à la vue de ce trésor je ne sus point tenté. L'offre en était pour moi d'autant plus séduisante, que le bon homme Pierre n'y mettait d'autre condition que de rendre sa fille heureuse. « Je continuerai, disait-il, de moner mes mulets: à chaque voyage, en passant je grossirai ce tas d'écus dont vous aurez la jouissance. Ma vie, à moi, c'est le travail et la fatigue. Jirai tant que j'aurai la force et la santé, et, lorsque la vicillesse me courbera le dos et me midira les jarrets, je viendrai achever de vivre et me reposer près de vous. — Ah! mon bon ami hare, qui mieux que vous, lui dis-je, aura mérité ce repos d'une heureuse et longue vieillesse! Mais à quoi pensez-vous, de vouloir donner pour mari à votre fille un homme qui a déja ong enfants? — Vous, monsieur l'abbé! cinq cultuts à votre âge! — Hélas! oui. Nai-je pas deux sœurs et trois frères? Ont-ils d'autre père

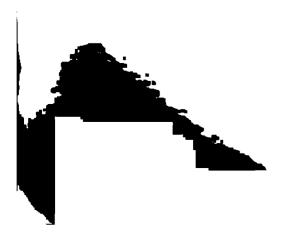

mères de famille, environnées de leurs enfants qu'elles ont élevés, de leurs époux qu'elles ont rendus bienheureux déja sur la terre, de leurs parents qu'elles ont consolés et réjouis dans leur vieillesse en leur assurant des appuis, sont dans une place éminente, en vue à tout le Ciel, et toutes brillantes de gloire. — Et les abbés, demanda-t-elle d'un air malin, où les a-t-on mis? — S'il y en a, répondis-je, on les aura peut-être aussi nichés dans quelque coin éloigné de celui des vierges. — Oui, je le crois, dit-elle, et l'on a fort bien fait, car ce serait pour elles de dangereux voisins. »

Cette querelle sur nos états réjouissait le bon homme Pierre. Jamais il n'avait vu sa fille si éveillée et si parlante; car j'avais soin de mettre dans mes agaceries, comme dirait Montaigne, une aigre-douce pointe de gaîté piquante et flatteuse qui semblait la fâcher, et dont elle me savait gré. Son père enfin, la veille de son départ et du mien pour Toulouse, me mena seul dans sa chambre, et me dit : « Monsieur l'abbé, je vois bien que sans moi jamais vous et ma fille vous ne seriez d'accord. Il faut pourtant que cette querelle de dévote et d'abbé finisse. Il y a bon moyen pour cela; c'est de jeter tous les deux aux orties, vous ce rabat, elle ce collet rond, et j'ai quelque doutance que, si vous le voulez, elle ne se fera pas long-temps tirer l'oreille pour le vouloir aussi. Pour ce qui me regarde, comme dans le commerce j'ai fait dix ans les commissions de votre brave homme de père, et que chacun me dit que vous lui ressemblez, je veux agir avec vous rondement et cordialement. » Alors, dans les tiroirs d'une commode qu'il ouvrit, me montrant des monceaux d'écus: « Tenez, me dit-il, en affaire il n'y a qu'un mot qui serve: voilà ce que j'ai amassé, ce que j'amasse encore pour mes petits enfants, si ma fille m'en donne; pour vos enfants, si vous voulez et si vous lui faites vouloir. »

Je ne dirai point qu'à la vue de ce trésor je ne sus point tenté. L'offre en était pour moi d'autant plus séduisante, que le bon homme Pierre n'y mettait d'autre condition que de rendre sa fille heureuse. « Je continuerai, disait-il, de mener mes mulets: à chaque voyage, en passant je grossirai ce tas d'écus dont vous aurez la jouissance. Ma vie, à moi, c'est le travail et la fatigue. Jirai tant que j'aurai la force et la santé, et, lorsque la vicillesse une courbera le dos et me midira les jarrets, je viendrai achever de vivre et me reposer près de vous. — Ah! mon bon ami Pierre, qui mieux que vous, lui dis-je, aura merité ce repos d'une heureuse et longue vieillesse! Mais à quoi pensez-vous, de vouloir donner pour mari à votre fille un homme qui a déja cinq enfants? — Vous, monsieur l'abbé! cinq cafants à votre âge! - Hélas! oui. Nai-je pas deux sœurs et trois frères? Ont-ils d'autre père

que moi? C'est de mon bien et non pas du vôtre que ceux-là doivent vivre; c'est à moi de leur en gagner. - Et pensez-vous en gagner avec du latin, me dit Pierre, comme moi avec mes mulets? - Je l'espère, lui dis-je; mais au moins ferai-je pour eux tout ce qui dépendra de moi. - Vous ne voulez donc pas de ma dévote? Elle est pourtant gentille, et sur-tout à-présent que vous l'avez émoustillée. — Assurément, lui dis-je, elle est jolie, elle est aimable, et j'en serais tenté plus que de vos écus. Mais, je vous le dis, la nature m'a déja mis cinq enfants sur les bras; le mariage m'en donnerait bientôt cinq autres, peut-être plus, car les dévotes en font beaucoup, et ce serait trop d'embarras. -- C'est dommage, dit-il: ma fille ne voudra plus se marier. — Je crois pouvoir vous assurer, lui dis-je, qu'elle n'a plus pour le mariage le même éloignement. Je lui ai fait voir que dans le Ciel les bonnes mères de famille étaient fort au-dessus des vierges; et en lui choisissant un mari qui lui plaise, il vous sera facile de lui mettre dans l'ame ce nouveau genre de dévotion. » Ma prédiction s'accomplit.

Arrivé à Toulouse, j'allai voir le P. Noaillac. « Votre affaire est bien avancée, me dit-il; j'ai trouvé ici plusieurs jésuites qui vous connaissent, et qui ont fait chorus avec moi. Vous êtes proposé, agréé; dès demain vous entrerez, si vous voulez. Le provincial vous attend.» Je fus un pen surpris qu'il se fût tant pressé; mais, sans lui en



i provincial. Je le trouvai en effet dispose a me recevoir aussitôt que bon me semblerait, si ma vocation, disait-il, était sincère et décidée. Je renondes qu'en quittant ma mère, je n'avais pas eu te courage de lui déclarer ma résolution, mais une n'irais pas plus avant sans la consulter et mander son aveu; que je me réservais le temander son aveu; que je me réservais le temander de lui écrive et de recevoir sa réponse. Le temander fouva tout cela convenable, et en le mattant fécrivis.

in réponse arriva bien vite; et quelle réponse, grand Dien quel langage et quelle éloquence! turune des illusions dont le P. Noaillac m'avait respli la tête n'avait fait impression sur l'esprit d ma mère. Elle n'avait vu que la dépendance assolue, le dévouement protond, l'obessance rengte dont son fils allait taire væn er prenant impit de resuite. « Et comment puis-re croire. me disait-elle, que vous seres a moi. Lous ne stret plus a vous-même. Quelle espérance puis-1 wader pour mes enfants sur celui qui lui-môme ismus plus d'existence que celle dont un étrantr: pourra disposer d'un coup d'æil. On me dit, a missure que, si, par le caprice de vos supeneurs, vous êtes designe pour aller dans l'Inde. · L Chino, au Japon, et que le général vous y mune, i. n'y a pas même à balancer, et que, 🌇 résistance et sans réplique, il taut partir. l'h me. mon tik. Dieu n'a-t-il fait de vous un être

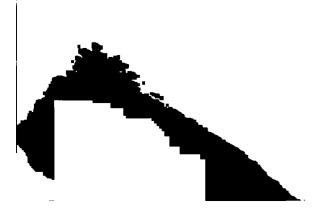

libre, ne vous a-t-il donné une raison saine, un bon cœur, une ame sensible; ne vous a-t-il doué d'une volonté si naturellement droite et juste, et des inclinations qui font l'homme de bien, que pour vous réduire à l'état d'une machine obéissante? Ah! croyez-moi, laissez les vœux, laissez les règles inflexibles à des ames qui sentent le besoin qu'elles ont d'entraves. J'ose vous assurer, moi qui vous connais bien, que plus la vôtre sera libre, plus elle sera sûre de ne rien vouloir que d'honnête et de louable. O mon cher fils! rappelez-vous ce moment horrible et cher à ma mémoire, tout déchirant qu'en est pour moi le souvenir, ce moment où, au milieu de votre famille accablée, Dieu vous donna la force de relever ses espérances en vous déclarant son appui. Le rendrez-vous meilleur, en le rendant esclave, ce cœur que la nature a fait capable de ces mouvements? Et, lorsqu'il aura renoncé à la liberté de les suivre, lorsque rien de vous-même ne sera plus à vous, que deviendront ces résolutions vertueuses de ne jamais abandonner vos frères, vos sœurs, votre mère? Ah! vous êtes perdu pour eux: ils n'attendent plus rien de vous. Mes enfants! votre second père va mourir au monde et à la nature; pleurez-le; et moi, mère désespérée, je pleurerai mon fils, je pleurerai sur vous qu'il aura délaissés. O Dieu! c'était donc là ce qui se méditait chez moi à mon insu, avec ce perfide jésuite! Il venait dérober un fils à une pauvre



veuve, et un père à cinq orphelins! Homme cruel, impitoyable, et avec quelle douceur traîtresse il me flattait! C'est-là, dit-on, leur génie et leur caractère. Mais vous, mon fils, vous qui jamais n'aviez eu de secret pour moi, vous me trompiez aussi! Il vous a donc appris la dissimulation? Et votre coup d'essai a été de me tendre un piége! Ce noble et généreux motif de refuser les secours d'un évêque n'était qu'un vain prétexte pour me donner le change et me déguiser vos desseins! Non, rien de tout cela ne peut venir de vous: j'aime mieux croire à un prestige qui vous a fasciné l'esprit. Je ne veux point cesser d'estimer et d'aimer mon fils; ce sont deux sentiments auxquels je tiens plus qu'à la vie. Mon fils s'est enivré d'ambitieuses espérances. Il a cru se sacrifier pour moi, pour mes enfants. Sa jeune tête a été faible, mais son cœur sera toujours bon. Il ne lira point cette lettre, baignée des larmes de sa mère, sans détester les conseils perfides qui l'ont un moment égaré.»

Ah! ma mère avait bien raison: il me fut impossible d'achever de lire sa lettre sans être suffoqué de pleurs et de sanglots. Dès ce moment l'idée de me faire jésuite fut chassée de mon esprit, et je me hâtai d'aller dire au provincial que j'y renonçais. Sans désapprouver mon respect pour l'autorité de ma mère, il voulut bien me témoigner quelque regret qui m'était personnel, et il me dit que la compagnie me saurait tou-

jours gré de mes bonnes intentions. En effet, je trouvai les régents du collége favorablement disposés à me donner, comme à Clermont, des écoliers de toutes classes; mais alors mon ambition était d'avoir une école de philosophie. Ce fut de quoi je m'occupai.

Mon âge était toujours le premier obstacle à mes vues. En commençant mes grades par la philosophie, je me croyais au moins capable d'en enseigner les éléments; mais presque aucun de mes écoliers ne serait moins jeune que moi. Sur cette grande difficulté, je consultai un vieux répétiteur appelé Morin, le plus renommé dans les colléges. Il causa long-temps avec moi; et me trouva suffisamment instruit. Mais le moyen que de grands garçons voulussent être à mon école! Cependant il lui vint une idée qui fixa son attention. « Cela serait plaisant, dit-il en riant dans sa barbe. N'importe, je verrai : cela peut réussir. » Je fus curieux de savoir quelle était cette idée. « Les Bernardins ont ici, me dit-il, une espèce de séminaire où ils envoient de tous côtés leurs jeunes gens faire leurs cours. Le professeur de philosophie qu'ils attendaient vient de tomber malade, et, pour le suppléer jusqu'à son arrivée, ils se sont adressés à moi. Comme je suis trop occupé pour être ce suppléant, ils m'en demandent un, et je m'en vais vous proposer. »

. On m'accepta sur sa parole. Mais, lorsqu'il m'amena le lendemain, je vis distinctement l'effet



ducillicule qui maissuit du contraste de mes fencmus ett die man ige. Presque tente l'évele eaut the le desire the mailine of an archit quaint. An eastme and been quagnitarant thogenappy and diseasance. ं भाषिकारण काम जाता कुलानु का कामनुष्टिक अवकर गृहिकांकर इ e amelie que Menin causai amec les supenicurs. n militilitament ament des jeannes genes de la négle the hear mainism from the tremps also abundes at your nant ils amaient à se pourvoir, afin d'appreprier eum auto amid de centul de amendal amed dant ap in una une non il ade unes unes appeare ceune. mi che trop tamilar: si kian que vers la in he de comensation, je m'agranus que, de kur west, une sitemaien seminare madi gris la glince in man degen en de l'air magneur par où eile evalt. CHITTE THE

Le mendint de wille que Menin remait L'ercir errer des supérieurs. Sut que le landamain matin Insis ilonner une premiere deven.

siene jum de la semente de la supple de la semente de la s



plan qui devait présenter l'ordonnance de l'édifice, et, la tête pleine de mon objet, je m'en allai gravement et sièrement monter en chaire. Voilà mes jeunes Bernardins assis autour de moi, et leurs supérieurs debout, appuyés sur le dos des bancs, et impatients de m'entendre. Je demande si l'on est prêt à écrire sous ma dictée. On me répond qu'oui. Alors les bras croisés, sans cahier sous les yeux, et, comme en parlant d'abondance, je leur dicte mon préambule, et puis ma distribution de ce cours de philosophie, dont je marque en passant les routes principales et les points les plus éminents.

Je ne puis me rappeler sans rire l'air ébahi qu'avaient mes Bernardins, et avec quelle estime profonde ils m'accueillirent lorsque je descendis de chaire. Cette première espiéglerie m'avait trop bien réussi pour ne pas continuer et soutenir mon personnage. J'étudiais donc tous les jours la leçon que j'allais dicter, et, en la dictant de mémoire, j'avais l'air de produire et de composer sur-le-champ. A quelque temps de là, Morin alla les voir, et ils lui parlèrent de moi avec l'étonnement dont on parlerait d'un prodige. Ils lui montrèrent mes cahiers; et, lorsqu'il voulut bien me témoigner lui-même sa surprise que cela fût dicté de tête, je lui répondis par une sentence d'Horace que Boileau a traduite ainsi:

Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, Et les mots, pour le dire, arrivent aisément. Ainsi, chez les gascons, je débutai par une gasconnade; mais elle m'était nécessaire, et il arriva que, le professeur Bernardin étant venu prendre sa place, Morin, qui ne pouvait suffire au nombre d'écoliers qui s'adressaient à lui, m'en donna tant que je voulus. D'un autre côté, la fortune vint encore au-devant de moi.

Il y avait à Toulouse un hospice fondé pour les étudiants de la province du Limosin. Dans cet hospice, appelé le collége de Sainte-Catherine, les places donnaient un logement et 200 livres de revenu, durant les cinq années de grades. Lorsqu'une de ces places était vacante, les titulaires y non naient au scrutin, bonne et sage institution. Ce fut dans l'une de ces vacances que mes jeunes compatriotes voulurent bien penser à moi. Dans ce collége, où la liberté n'avait pour règle que la décence, chacun vivait à sa manière; le portier et le cuisinier étaient payés à frais communs. Ainsi, par mon économie, je pus verser dans ma famille la plus grande partie du fruit de mon travail; et cette épargne, qui suivait tous les ans l'accroissement de mon école, devint assez considérable pour commencer à mettre mes parents à leur aise. Mais, tandis que La fortune me procurait les jouissances les plus douces, la nature me préparait les plus déchirantes douleurs. J'eus cependant encore quelque temps de prospérité.

En seuilletant par hasard un recueil des pièces

couronnées à l'Académie des Jeux floraux, je fus frappé de la richesse des prix qu'elle distribuait : c'étaient des fleurs d'or et d'argent. Je ne fus pas émerveillé de même de la beauté des pièces qui remportaient ces prix, et il me parut assez facile de faire mieux. Je pensai au plaisir d'envoyer à ma mère de ces bouquets d'or et d'argent, et au plaisir qu'elle aurait elle-même à les recevoir de ma main. De-là me vint l'idée et l'envie d'être poëte. Je n'avais point étudié les règles de notre poésie. J'allai bien vîte faire emplette d'un petit livre qui enseignait ces règles, et, par le conseil du libraire, j'acquis en même temps un exemplaire des odes de Rousseau. Je méditai l'une et l'autre lecture, et incontinent je me mis à chercher dans ma tête quelque beau sujet d'ode. Celui auquel je m'arrêtai fut l'invention de la poudre à canon. Je me souviens qu'elle commençait par ces vers :

> Toi qu'une infernale Euménide Pétrit de ses sanglantes mains.

Je ne revenais pas de mon étonnement d'avoir fait une ode si belle. Je la récitais dans l'ivresse de l'enthousiasme et de l'amour-propre, et, en la mettant au concours, je n'avais aucun doute qu'elle ne remportât le prix. Elle ne l'eut point; elle n'obtint pas même le consolant honneur de l'accessit. Je sus outré, et, dans mon indignation, j'écrivis à Voltaire, et lui criai vengeance en lui



envoyant mon ouvrage. On sait avec quelle bonté Voltaire accueillait les jeunes gens qui s'annonçaient par quelque talent pour la poésie : le Parmasse français était comme un empire dont il n'aurait voulu céder le sceptre à personne au monde, mais dont il se plaisait à voir les sujets se multiplier. Il me fit une de ces réponses qu'il tournait avec tant de grâce, et dont il était si libéral. Les louanges qu'il y donnait à mon ouvrage me consolèrent pleinement de ce que j'appelais l'injustice de l'Académie, dont le jugement ne pesait pas, disais-je, un grain dans la balance contre un suffrage tel que celui de Voltaire. Mais ce qui me flatta beaucoup plus encore que sa lettre, ce fut l'envoi d'un exemplaire de ses œuvres, corrigé de sa main, dont il me sit présent. Je sus fou d'orgneil et de joie, et je courus la ville et les colléges avec ce présent dans les mains. Ainsi commença ma correspondance avec cet bomme illustre, et cette liaison d'amitié qui, durant trente-cinq ans, s'est soutenue jusqu'à sa mort, sans aucune altération.

Je continuai de travailler pour l'académie des Jeux floraux, et j'obtins des prix tous les ans; mais pour moi, le dernier de ces petits triomphes littéraires eut un intérêt plus raisonnable et plus sensible que celui de la vanité, et c'est par-là que cette scène mérite d'avoir place dans les souvenirs que je transmets à mes enfants.

Comme dans l'estime des hommes tout n'est

apprécié que par comparaison, et qu'à Toulouse il n'y avait rien en littérature de plus brillant que le succès dans la lice des Jeux floraux, l'assemblée publique de cette Académie, pour la distribution des prix, avait la pompe et l'affluence d'une grande solennité. Trois députés du parlement la présidaient; les capitouls et tout le corps de ville y assistaient en robe; toute la salle, en amphithéâtre, était remplie du plus beau monde de la ville et des plus jolies femmes. La brillante jeunesse de l'université occupait le parterre autour du cercle académique : la salle, qui est trèsvaste, était ornée de festons de fleurs et de lauriers, et les fanfares de la ville, à chaque prix que l'on décernait, faisaient retentir le capitole d'un bruit éclatant de victoire.

J'avais mis cette année-lè cinq pièces au concours, une ode, deux poëmes et deux idylles. L'ode manqua le prix; il ne fut point donné. Les deux poëmes se balancèrent; l'un des deux eut le prix de poésie épique, et l'autre un prix de prose qui se trouvait vacant. L'une des deux idylles obtint le prix de poésie pastorale, et l'autre l'accessit. Ainsi, les trois prix, et les seuls que l'Académie allait distribuer, j'allais les recevoir. Je me rendis à l'assemblée avec des tressail-lements de vanité, que je n'ai pu me rappeler depuis sans confusion et sans pitié de ma jeunesse. Ce fut bien pis, lorsque je fus chargé de mes fleurs et de mes couronnes. Mais quel est le



poëte de vingt ans à qui pareille chose n'eût pas tourné la tête?

On fait silence dans la salle; et, après l'éloge de Clémence Isaure, fondatrice des Jeux floraux, éloge inépuisable, prononcé tous les ans au pied de sa statue, vient la distribution des prix. On annonce d'abord que celui de l'ode est réservé. Or on savait que j'avais mis une ode au concours; on savait aussi que j'étais l'auteur d'une idylle non couronnée: on me plaignait, et je me laissais plaindre. Alors on nomme à haute voix le poëme auquel le prix est accordé; et, à ces mots, que l'auteur s'avance, je me lève, j'approche, et je reçois le prix. On applaudit, comme de coutume, et j'entends dire autour de moi: « Il en a manqué deux, il ne manque pas le troisième; il a plus d'une corde et plus d'une flèche à son arc. » Je vais modestement me rasseoir au bruit des fanfares; mais bientôt on entend l'annonce du second poëme, auquel l'Académie a cru devoir, dit-elle, adjuger le prix d'éloquence, plutôt que de le réserver. L'auteur est appelé, et c'est encore moi qui me lève. Les applaudissements redoublent, et la lecture de ce poëme est écoutée avec la même complaisance et la même faveur que celle du premier. Je m'étais remis à ma place, lorsque l'idylle fut proclamée, et l'auteur invité à venir recevoir le prix. On me voit me lever pour la troisième fois. Alors, si j'avais fait Cinna, Athalie et Zaïre, je n'aurais pas

été plus applaudi. L'effervescence des esprits fut extrême: les hommes, à travers la foule, me portaient sur les mains; les femmes m'embrassaient. Légère fumée de vaine gloire! Qui le sait mieux que moi, puisque de mes essais qu'on trouvait si brillants, il n'y en a pas un seul qui, quarante ans après, relu même avec indulgence, m'ait paru digne d'avoir place dans la collection de mes œuvres? Mais ce qui me touche sensiblement encore de ce jour si flatteur pour moi, c'est ce que je vais raconter.

Au milieu du tumulte et du bruit d'un peuple enivré, deux grands bras noirs s'élèvent et s'étendent vers moi. Je regarde, je reconnais mon régent de troisième, ce bon père Malosse, qui, séparé de moi depuis plus de huit ans, se retrouvait à cette fête. A l'instant je me précipite, je fends la foule, et me jetant dans ses bras avec mes trois prix : « Tenez, mon père, ils sont à vous, lui dis-je, et c'est à vous que je les dois. » Le bon jésuite levait au ciel ses yeux pleins de larmes de joie, et je puis dire que je fus plus sensible au plaisir que je lui causais qu'à l'éclat de de mon triomphe. Ah! mes enfants, ce qui intéresse le cœur et l'ame est doux dans tous les temps: on s'y complaît toute la vie. Ce qui n'a flatté que l'orgueil du bel esprit ne nous revient que comme un vain songe dont on rougit d'avoir trop follement chéri l'erreur.

Ces amusements littéraires, quoique bien sé-

duismts pour moi, ne prenaient pourtant rica sur mes occupations réelles. Je donnais aux vers ics moments de promenade et de loisir; mais en même temps je vaquais assidûment à mes etudes et à celles de mon école. Dès ma seconde annee de philosophie, n'avant pu engager mon professeur jesuite à nous enseigner la physique newzonienne, je pris mon parti d'aller l'étudier : l'ocole des Doctrinaires. Leur collège, appelé Esquile, avait pour professeurs de philosophie neux hommes de mérite; mais l'un des deux, et Cérnit le mien, avec de l'instruction et de l'esural, penchait trop, ou par caractère, ou par midesse de complexion, vers l'indolence et le repos. Il trouva commode d'avoir en moi un asceple qui, ayant deja fait sa philosophie, pùt, is temps en temps, lui epargner la fatigue et lemmi du travail de la classe.

Montez, me disait-il, montez sur le pupitre et rendez-leur facile ce que vous saisissez vous-meme si facilement. » Cet cloge me payait bien mes peimes que je me donnais; car il me valait a confiance des écoliers, et il fit souhaiter aux rensionnaires du collège de m'avoir pour répé-meur, excellente et solide aubaine.

Pour complaire à mon professeur, il fallut consentir, quoiqu'un peu malgré moi, à soutenir des theses générales. Il attachait une grande imnortance à me compter au nombre de ceux de ses disciples qu'il allait produire en public, et,



comme il était membre de Toulouse, il voult pagnie que ma thèse nouveau et assez frat ainsi présidée. Ce fu sa carrière philoso à la pompe de ce honorable pour moi-même. Il n' étonnement fut fou ou imbécil!

Dans ces e constant que son écolier d pupitre, espè Quand tout! Académie f vertit, et je préparé ur cette peti que j'ava cœur, je hésitatic mémoi manus mon des ? sign moi dol

dans la chaire, tout comme il vous plaira; vous n'avez pas besoin de moi. » Ce magnifique témoignage excita dans l'assemblée un murmure de surprise, et je crois d'approbation; mais son effet sur moi fut de glacer mes sens et de me troubler le cerveau. Saisi, tremblant, je monte les degrés du pupitre, et je m'y agenouille, selon l'usage, comme pour implorer les lumières du Saint-Esprit; mais, lorsqu'avant de me lever, je veux me rappeler le début de mon compliment, je ne m'en souviens plus, et le bout du sil m'en échappe; je veux le chercher dans ma tête, je n'y vois qu'un épais brouillard. Je fais des efforts incroyables pour retrouver au moins le premier mot de mon discours; pas un mot, et pas une idée ne me revient. Dans cet état d'angoisse, je suis plusieurs minutes à suer sang et eau, et tout près de me rompre les veines et les nerfs de la tête par l'effroyable contention où ce long travail les avait mis, lorsque tout-à-coup, et comme par miracle, le nuage qui enveloppait mes esprits se dissipe; ma tête se dégage, mes idées renaissent, je ressaisis le fil de mon discours, et bien fatigué, mais tranquille et rassuré, je le prononce. Je ne parle pas du succès qu'il eut; il est rare que les louanges soient mal reçues. J'avais assaisonné celles-ci de mon mieux. Je ne me vante pas non plus de la faveur qui me soutint dans tout cet exercice. En me faisant passer par les plus belles questions de la physique, ceux des



académiciens qui daignèrent me provoquer ne s'occupèrent que du soin de faire briller mes réponses. Ils en agirent en vrais Mécènes, pleins d'indulgence et de bonté. Mais ce qu'il y eut de plus remarquable, de plus touchant pour moi, ce fut le noble procédé du professeur jésuite que j'avais trop légèrement quitté pour passer à l'Esquile, et qui, dans ce moment, vint me faire sentir mon tort; il m'argumenta le dernier sur le systême de la gravitation, et, avec l'air de m'attaquer de vive force, il me ménagea les moyens les plus avantageux de me développer. Heureusement, dans mes réponses, je sus lui faire entendre qu'à sa manière de me combattre, on reconnaissait la supériorité du maître qui exerce les forces de son disciple, mais qui ne veut pas l'accabler. Quand je descendis du pupitre, le président de l'Académie, en me félicitant, me dit qu'elle ne pouvait mieux me marquer sa satisfaction, qu'en m'offrant une place d'adjoint. qui vaquait dans la compagnie. Je l'acceptai avec une humble reconnaissance, et, au bruit de l'approbation publique, je reçus le prix du combat.

Mais ce qu'avaient de solide pour moi ces succès de jeunesse, c'était le nombre d'écoliers qui venaient grossir mon école et contribuer aux secours que je faisais passer à Bort. Assez riche de mon travail pour soutenir dans ses études celui de mes frères qui venait après moi,



n lui tendes la main et je l'appelai à Toulouse. I amit quatorre uns et il ne savait pas un mot de latin: mais il avait la conception tres-vive. L mémoire excellente, et un desir passionne de profiter de mes leçons. Je lui simplifiai les regles, n lui abregeai la méthode : dans six mois il n'y en: plus pour lui de difficultés de syntage: et encere un an bien employe le mit en état d'aller seul et suns maître : c'était la son ambition, cur i. me vovait accable de travail, et il se sentait soulage de la peine qu'il m'épargnait. Le pauvre enfant son sentiment pour moi n'était pas seulement de l'amine, c'était du culte. Le nom de trere assit dans sa bouche un caractere de saintete. Il me temoigna le desir d'être homme d'esinse, et j'en fix hien aise; car ce desir en mai commençait à se refroidir pour plus d'une raison. et sungulierement, par les difficultés épineuses e: rebutantes dont on voulut semer ma route.

Le collège de Sainte-Catherine ou j'avais une place, avait pour inspecteur et surveillant spirime: un promoteur de l'archevêque appele Goutelongue, homme intrigant, rogue et hardi, on était même un peu tripon, lequel voulait memer a son gre le collège, et disposer des places en y taisant nommer qui bon lui semblerait. Se qualite de promoteur, l'autorite de l'archeveque qu'il faisait sonner, le credit qu'il se vanture d'avoir aupres de monseigneur, intimidant des uns et amorçant les autres, il s'était fait.

parmi nos camarades, un parti subjugué par la crainte et par l'espérance; mais il trouva dans le collége un certain Pujalou, caractère franc, libre et ferme, qui, fatigué de sa domination, osa lui tenir tête et donner le signal de la rebellion contre ce pouvoir usurpé. « De quel droit, mes amis, dit-il aux jeunes Limousins ses camarades, cet homme-là vient-il intriguer dans nos assemblées et gêner nos élections? Le fondateur de ce collége, en nous laissant la liberté d'élire et de nommer nous-mêmes aux places vacantes parmi nous, a jugé sainement que la jeunesse est l'âge où l'équité naturelle a le plus de candeur, de droiture et d'intégrité. Pourquoi souffrirons-nous qu'on vienne la corrompre cette équité qui nous anime? Parmi nous les places vacantes sont destinées aux plus dignes et non pas aux plus protégés. Si Goutelongue veut avoir des créatures, qu'il leur obtienne les faveurs de son archevêque, et qu'il ne vienne pas les gratifier à nos dépens. Pour nous conduire dans nos choix, nous avons notre conscience qui vaut bien celle du promoteur. Moi qui le connais, je déclare que je crois à sa probité moins qu'à celle d'un maquignon.» Ce dernier trait, qui n'était pas de l'éloquence noble, fut celui qui porta: l'épithète de maquignon resta au promoteur, et ses intrigues dans le collége ne s'appelèrent plus que du maquignonage.

J'arrivai dans ces circonstances, et Pujalou

n sur aucune peine à m'engager dans son parti. les ce moment je fus noté sur les tablettes du remodeur: mais bientôt, par un trait qui m'éair personnel. J'y fus encore mieux signale. Il y sur dans le collège une place vacante. Les deux paros se balançaient, et, en cas de partage, c'était a l'acchevéque à décider l'election. Notre parti consulta ses forces, et il se crovait sur de l'emweter, mais d'une seule voix. Or, la reille de destium, cette voix nous fut enlevée. L'un de sus camarades, honnête et bon jeune homme, nais timide, avait disparu: nous apprimes que, ans un village à trois lieues de Toulouse, il avait un anche curé, et que cet anche etait venu le remire et l'avait emmené ches lui passer les rites de Noël Nous ne doutames point que ce ne iit une manoeuvre de Goutelongue. On sut quel sant le village, et la route en était connue; mais i stait muit sombre; il tombait une pluie mélee ne meige et de verglas, et il y avait de la folie à mire que, par ce temps-là, le curé consentit à aisser partir son neveu, sur-tout l'ayant emmené ui-même par égard pour le promoteur. « N'unwree. dis-je tout-à-coup, je me his fort d'aller e première et de vous l'apporter en croupe. Que In me donne un bon cheval. » J'en eus un dans instant, et, affuble du long manteau de Pujaun, junivai en deux heures à la porte du presiviere, an moment où le curé, son neveu, sa ervante allaient se coucher. Mon camarade, en

me voyant descendre de cheval, vint à moi, et en l'embrassant : « Du courage, lui dis-je, ou tu es déshonoré. » Le curé, à qui je m'annonçai comme étant du collége de Sainte-Catherine, me demanda ce qui m'amenait. « Je viens, lui dis-je, au nom de Jésus-Christ, le père universel des pauvres, vous conjurer de n'être pas complice de l'exspoliateur des pauvres, de cet homme injuste et cruel qui leur dérobe leur substance pour la prodiguer à son gré. » Alors je lui développai les intrigues de Goutelongue pour usurper sur nous le droit de nommer à nos places et les donner à la faveur. « Demain, lui dis-je, nous avons à élire ou un écolier qu'il protége et qui n'a pas besoin de la place vacante, ou un pauvre écolier qui la mérite et qui l'attend. Auquel des deux voulezvous qu'elle tombe? » Il répondit que le choix ne serait pas douteux s'il dépendait de lui. « Et il dépend de vous, lui dis-je : il ne manque au parti du pauvre qu'une voix; cette voix lui était assurée, et, à la sollicitation, aux instances de Goutelongue, vous êtes venu la lui ôter. Rendezla-lui, rendez-lui son pain que vous lui avez arraché. » Interdit et confus, il répondit encore que son neveu était libre, qu'il l'avait amené pour passer avec lui les fêtes, et qu'il ne l'avait point forcé. « S'il est libre, qu'il vienne avec moi, répliquai-je; qu'il vienne remplir son devoir, qu'il vienne sauver son honneur; car son honneur est perdu, si l'on croit qu'il est vendu à Goutelongue. » Alors regardant le jeune homme, et le voyant disposé à me suivre : « Allons, lui dis-je, embrassez votre oncle, et venez prouver au collège que vous n'êtes ni l'un ni l'autre les esclaves du promoteur. » A l'instant nous voilà tous les deux à cheval et déja bien loin du village.

Nos camarades ne s'étaient point couchés; nous les retrouvâmes à table; et avec quels transports de joie on nous vit arriver ensemble! Je crus que Pujalou m'étoufferait en m'embrassant: nous étions mouillés jusqu'aux os. On commença par nous sécher, et puis le jambon, la saucisse, le vin, nous furent prodigués; mais, prudent au milieu de tant d'ivresse, je demandai que le sujet de notre joie fût inconnu au parti opposé jusqu'au moment de l'assemblée; et en effet, l'apparition soudaine du transfuge fut, pour nos adversaires, un coup de surprise accablant. Nous enlevâmes la place vacante comme à la pointe de l'épée; et Goutelongue, qui en sut la cause, ne me le pardonna jamais.

Lors donc que j'allai demander à l'archevêque de vouloir bien obtenir pour moi ce qu'on appelle un dimissoire pour recevoir les ordres de sa main, je lui trouvai la tête pleine de préventions contre moi : « Je n'étais qu'un abbé galant tout occupé de poésie, faisant ma cour aux femmes, et composant pour elles des idylles et des chansons, quelquesois même sur la brune allant me promener et prendre l'air au cours

a avec de jolies demoiselles. » Cet archevêque était la Roche-Aymond, homme peu délicat dans sa morale politique; mais affectant le rigorisme pour des péchés qui n'étaient pas les siens, il voulut m'envoyer en faire pénitence dans le plus crasseux et le plus cagot des séminaires. Je reconnus l'effet des bons offices de Goutelongue, et mon dégoût pour le séminaire de Calvet me révéla, comme un secret que je me cachais à moi-même, le refroidissement de mon inclination pour l'état ecclésiastique.

Ma relation avec Voltaire, à qui j'écrivais quelquefois en lui envoyant mes essais, et qui voulut bien me répondre, n'avait pas peu contribué à altérer en moi l'esprit de cet état.

Voltaire, en me faisant espérer des succès dans la carrière poétique, me pressait d'aller à Paris, seule école du goût où pût se former le talent. Je lui répondis que Paris était pour moi un trop grand théâtre, que je m'y perdrais dans la foule; que d'ailleurs étant né sans bien, je ne saurais qu'y devenir; qu'à Toulouse je m'étais fait une existence honorable et commode, et qu'à moins d'en avoir une à Paris à-peu-près semblable, j'aurais la force de résister au désir d'aller rendre hommage au grand homme qui m'y appelait.



mone de insperticule. Dura mone aresolutione, que consider insperiment du comanitate mae mone in un me considerate de comanitate mae partir de coma la servica de coma de considerate de coma de considerate de coma d

error que l'evite actura, la pare, l'arriva a ca arran da Sant-l'homme qui aindi ma matment and un mane du tible. Via same atma avas da lieve me manta d'allone, aind sama els promoer, è un s requesa de l's the una brillater, que u sons au tromesa, dime una salvea, dime l'imperme l'un diffic De Sant, l'hommesa, llore, au l'onace e ma la resonra, d'a je asant piùre qu'una core e tresareser du tine passar sur mon automi, i mera e ma- inna dilente, a la rassa la manna, comme a la solle par appara buila premionalia mon la ces induite la la requal autome, a ces-

Lam e passar devant, 'agner on heat warreso o publicat. Can de une anarens amidiscipues, memor qui depuis a aponisa ma seuris, Carita, memorinas, at illa repairina a "aglisa la unucie in mon associa l'abord masanne, mas sonmes at insansibiement, troi la mondia saconda reme ast insansibiement, troi la mondia saconda

्र भागमाना है वह का जावि पूर्व अध्यक्षणाहै

Je venais d'embrasser ma mère, et, à sa maigreur, à sa toux, au vermillon brûlant dont sa joue était colorée, je croyais reconnaître la même maladie dont mon pere était mort. Il n'était que trop vrai qu'avant l'âge de quarante ans ma mère en était attaquée. Cette fatale pulmonie, contagieuse dans ma famille, y a fait des ravages cruels. Je pris sur moi autant qu'il me fut possible, pour dissimuler à ma mère la douleur dont j'étais saisi. Elle, qui connaissait son mal, l'oublia, ou du moins parut l'oublier en me revoyant, et ne me parla que de sa joie. J'ai su depuis qu'elle avait exigé du médecin et de nos tantes de me flatter sur son état, et de ne m'en laisser aucune inquiétude. Ils s'entendirent tous avec elle pour me tromper, et mon ame reçut avidement la douce erreur de l'espérance. Je reviens à nohabitants.

L'enchantement où était ma mère de mes succès académiques s'était répandu autour d'elle. Ces fleurs d'argent que je lui envoyais, et dont tous les ans elle ornait le reposoir de la Fête-Dieu avaient donné de moi, dans ma ville, une idéc indéfinissable. Ce peuple, qui depuis s'est peutêtre laissé dénaturer comme tant d'autres, étai alors la bonté même. Il n'est point d'amitiés don chacun à l'envi ne s'empressât de me combler Les bonnes femmes se plaisaient à me rappelemen enfance; les hommes m'écoutaient comme si mes paroles avaient dû être recueillies. Ce n'était de mes paroles avaient dû être recueillies. Ce n'était de mes successes de mes se plaisaient à me rappelemen enfance; les hommes m'écoutaient comme si mes paroles avaient dû être recueillies. Ce n'était de mes successes de mes successe

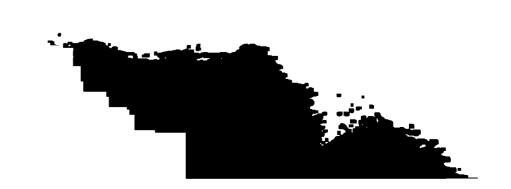

tait guère cependant que des mots simples et sensibles que mon cœur ému me dictait. Comme tout le monde venait féliciter ma mère, mademoiselle B<sup>\*\*\*</sup> y vint aussi avec ses sœurs, et selon susge, il fallut bien qu'elle permit à l'arrivant de s'embrasser. Mais, au lieu que les autres approprient le baiser innocent que je leur donnais, elle s'y déroba en retirant doucement sa joue. Je sentis cette différence, et j'en sus vivement touché.

De trois semaines que je passai près de ma mere, il me fut impossible de ne pas dérober quelques moments à la nature pour les donner à l'amitié reconnaissante. Ma mère l'exigeait; et, pour ne pas priver nos amis du plaisir de m'avoir, elle venait assister elle-même aux petites sétes qu'on me donnait. Ces sêtes étaient des diners où l'on s'invitait tour-à-tour. Là, continuellement occupée et continuellement émue de œ qu'on disait à son fils, de ce que son fils répondait, observant jusqu'à mes regards, et inquiete à tout moment sur la manière dont j'allais rendre, tantôt à l'un, tantôt à l'autre, les attentions dont j'étais assailli, ces longs diners etaient pour son ame un travail et un effort pémble pour ses frêles organes. Nos conversations tète-à-tête, en l'intéressant davantage, la fatiguaient beaucoup plus encore. Je tâchais bien de mi ménager de longs silences, ou par mes longs recits, ou par ma diligence à couper le dialogue



pour m'étendre en réflexions; mais aussi animée en m'écoutant qu'en parlant elle-même, l'attention n'était pas moins nuisible à sa santé que la parole, et je ne pouvais voir, sans le plus douloureux attendrissement, pétiller dans ses yeux le feu qui consumait son sang.

Ensin je lui parlai du ralentissement de mon ardeur pour l'état ecclésiastique, et de l'irrésolution où j'étais sur le choix d'un nouvel état. Ce sut alors qu'elle parut calme et qu'elle me parla froidement.

« L'état ecclésiastique, me dit-elle, impose essentiellement deux devoirs, celui d'être pieux et celui d'être chaste: on n'est bon prêtre qu'à ce prix; et, sur ces deux points, c'est à vous de vous examiner. Pour le barreau, si vous y entrez, j'exige de vous la parole la plus inviolable que vous n'y affirmerez jamais que ce que vous croirez vrai, que vous n'y défendrez jamais que ce que vous croirez juste. A l'égard de l'autre carrière que M. de Voltaire vous invite à courir, je trouve sage la précaution de vous assurer à Paris une situation qui vous laisse le temps de vous instruire et d'acquérir plus de talents; car il ne faut point vous flatter; ce que vous avez fait est peu de chose encore. Si M. de Voltaire peut vous la procurer, cette situation honnête, libre et sûre, allez, mon fils, allez courir les hasards de la gloire et de la fortune, je le veux bien; mais n'oubliez jamais que la plus honorable et

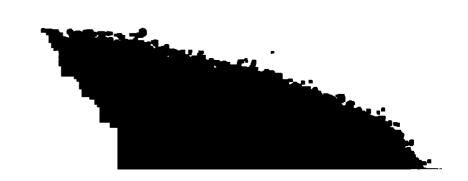

in digne compagne du géme, i est la vertu. s tins, parlait cette temme étonnante qui n'uvait ea, d'autre education que celle du couvent de Fort.

Sor, medeem erm devon minverm que mi, presence lui était nuisible, « Son mal est, me dit-il. en sauc trop vii, trop allume: je le calme tant ant a puis, et vous, sans le vouloir, sans même vouvour l'éviter, vous l'agiter encore, et tous les wars a lui trouve le pouts plus trequent et plus eleve Monsieur, si vous voulez que sa sante se rétablese, il fam vous élogner, et sur-tout prenare surde de ne pas trop laisser vos adieux l'attendre. It le fis des adieux cruels, et ma mère ca: dans ce moment un courage au-dessus du men: ear elle ne se flattait plus, et moi, 'ie me natrais encore. An premuer mon que ue lui de de L nécessite d'alter retrouver mes disciples: « Oui. mon tits, me répondit-elle, il taut vous en aller. 11 vous ai vu. Nos equirs se sont parte. Vous navors plus rien à nois dire que de tendres uineun: ear je n'ai pas besoin de vois recommander... - Alle Sinterrampit, et comme ses peut se mouillagent : « Je pense, me dit-elle, a cette honne mere que l'ai pardue et qui t'aimait tunt. Elle est morte comme une sainte: elle utrait en hen de L. joie a te voir encore une fois. Mais táchons de mourr aussi saintement qu'elle : nois nois reverrous devant Dien "Insuite, changeant de propos elle me parla de Voltaire. Ce beau pre-



sent qu'il m'avait fait d'un exemplaire de ses œuvres, je le lui avais envoyé: l'édition en était châtiée; elle les avait lues, elle les relisait encore. « Si vous le voyez, me dit-elle, remerciez-le des doux moments qu'il aura fait passer à votre mère; dites-lui qu'elle savait par cœur le second acte de Zaïre, qu'elle arrosait Mérope de ses larmes, et que ses beaux vers de la Henriade sur l'espérance ne sont jamais sortis de sa mémoire et de son cœur.

Mais aux mortels chéris à qui le Ciel l'envoie, Elle n'inspire point une infidèle joie; Elle apporte de Dieu la promesse et l'appui; Elle est inébranlable et pure comme lui.

Cette façon de parler d'elle-même comme d'une personne qui bientôt ne serait plus me déchirait le cœur. Mais comme il m'était recommandé d'éviter avec soin tout ce qui l'aurait trop émue, je dissimulai ce présage; et le lendemain, renfermant l'un et l'autre la douleur de nous séparer, nous ne donnâmes à nos adieux que ce qu'il nous fut impossible de refuser à la nature.

Dès que je fus éloigné d'elle, je me laissai tomber dans l'affliction la plus profonde, et tous les souvenirs qui me suivirent dans mon voyage s'accordèrent pour m'accabler. « Dans peu je ne l'aurai donc plus cette mère qui, depuis ma naissance, n'avait respiré que pour moi, cette mère adorée à qui je craignais de déplaire comme à



Preu. et. si je l'osais dire, encore plus qu'à Dieu même; » car je pensais à elle bien plus souvent qu'à Dieu; et, lorsqu'il me venait quelque tentazon à vaincre, quelque passion à réprimer, c'était toujours ma mère que je me figurais présente. 4 Que dirait-elle, si elle savait ce qui se passe en moi! Quelle en serait sa honte, ou quelle en serut sa douleur! » Telles étaient les réflexions que je m'opposais à moi-même, et dès-lors ma ruson reprenait son empire, secondée par la naure, qui faisait de mon cœur tout ce qu'elle voulait. Ceux qui, comme moi, l'ont connu cet mour filial si tendre, n'ont pas besoin que je leur dise quels étaient la tristesse et l'abattement de mon ame. Cependant je tenais encore à une iragile espérance; elle m'était trop chère pour ne pas my attacher jusqu'au dernier moment.

J'allai donc achever le cours de mes études; et. comme j'avais pris, à deux fins, mes premières inscriptions à l'école du droit canon, il est vraisemblable que ma résolution ultérieure aurait ete pour le harreau. Mais, vers la fin de cette innée, un petit billet de Voltaire vint me déterminer à partir pour Paris. « Venez, m'écrivait-il, et venez sans inquietude. M. Orri, à qui j'ai parlé, se charge de votre sort. Signé Voltaire. » Qui etait M. Orri? Je ne le savais point. J'allai le demander à mes bons amis de Toulouse, et je leur montrai mon billet. « M. Orri! s'écrièrent-ils; eh! cadedis! c'est le contrôleur-général des finances.

Ah! cher ami, ta fortune est faite; tu seras fermier-général. Souviens-toi de nous dans ta gloire. Protégé du ministre, il te sera facile de gagner son estime, sa confiance et sa faveur. Te voilà tout-à-l'heure à la source des grâces. Cher Marmontel, fais-en couler vers nous quelques ruisseaux. Un petit filet du Pactole suffit à notre ambition. » L'un aurait bien voulu une recette générale, l'autre se contentait d'une recette particulière ou de quelque autre emploi de deux ou trois mille petits écus, et cela dépendait de moi.

J'ai oublié de dire qu'entre nous jeunes gens, et en rivalité de l'académie des Jeux Floraux, nous avions formé une société littéraire, déja célèbre sous le nom de la Petite Académie. C'était là qu'à l'envi l'on exaltait mes espérances: je n'eus donc rien de plus pressé que de partir; mais, comme mon opulence future ne me dispensait pas dans ce moment du soin de ménager mes fonds, je cherchais les moyens de faire mon voyage avec économie, lorsqu'un président du parlement, M. de Puget, me fit prier de l'aller voir, et me proposa, en termes obligeants, d'aller à frais communs avec son fils en litière à Paris. Je répondis à monsieur le président que, quoique la litière me parût lente et ennuyeuse, l'avantage d'y être en bonne compagnie compensait ce désagrément; mais que, pour les frais de ma route, mon calcul était fait; qu'il ne m'en coûterait que quarante écus par la messagerie, et que j'étais

décidé à m'en tenir là. Monsieur le président, après avoir inutilement essayé de tirer de moi quelque chose de plus, voulut bien se réduire à ce que je lui offrais; aussi-bien aurait-il fallu qu'il eût payé seul la litière, et ma petite part était tout gain pour lui.

Je laissai mon frère à Toulouse, et ma place au collége de Sainte-Catherine lui aurait été bien assurée, s'il eût été en philosophie; mais c'était aux cinq ans de grades que la concession en était réservée. Il fallut donc pour le moment renoncer à cet avantage, et je donnai pour asyle à mon frère le séminaire des Irlandais. Je payai un an de sa pension d'avance, et, en l'embrassant, je lui laissai tout le reste de mon argent, n'ayant plus moi-même un écu lorsque je partis de Toulouse; mais, en passant à Montauban, j'y allais trouver de nouveaux fonds.

Montauban, ainsi que Toulouse, avait une académie littéraire qui tous les ans donnait un prix. Je l'avais gagné cette année, et je ne l'avais point retiré. Ce prix était une lyre d'argent de la valeur de cent écus. En arrivant, j'allai recevoir cette lyre, et tout d'un temps je la vendis. Ainsi, après avoir payé d'avance au muletier les frais de mon voyage, et bien régalé mes amis, qui, en cavalcade, m'avaient accompagné jusques à Montauban, je me trouvai riche encore de plus de cinquante écus. En fallait-il tant à un homme que la fortune attendait à Paris? Jamais on n'est allé plus lentement au-devant d'elle. Ce voyage en litière ne fut pourtant pas aussi ennuyeux pour moi que je l'aurais pensé. J'étais fait pour trouver des muletiers honnêtes gens. Celui-ci nous faisait une chère délicieuse. Jamais je n'ai mangé ni de meilleures perdrix rouges, ni des dindes si succulentes, ni des truffes si parfumées. J'avais honte d'être si bien nourri pour mes quarante écus, et je me promettais bien de gratifier ce brave homme sitôt que je serais en état d'être libéral.

Il est vrai que mon compagnon de voyage le payait mieux que moi: aussi voulut-il bien se prévaloir de cet avantage; mais il ne me trouva pas disposé à l'en laisser jouir. Le premier jour, je lui avais cédé le fond de la litière, et, quelque mal de cœur que me causât le balancement de la voiture et cette allure à reculons, j'en souffris l'incommodité. Je dissimulai même l'ennui d'entendre le plus sot des enfants gâtés m'étaler longuement, avec une puérile emphase, et sa noble origine, et sa grande fortune, et cette dignité de président dont son père était revêtu. Je lui laissais vanter la beauté de ses gros yeux bleus et les charmes de sa figure dont il me disait naïvement que toutes les femmes étaient folles. Il me parlait de leurs agaceries, de leurs caresses, de leurs baisers sur ses beaux yeux; je l'écoutais patiemment, et je me disais à moi-même : Voilà pourtant le ridicule que se donne la vanité.



Le lendemain, je le vis monter le premier en voiture et s'asseoir dans le fond. « Tout beau, monsieur le marquis, hii dis-je; sur le devant, s'il vous plait. C'est aujourd'hui mon tour d'etre à mon aise. » Il me répondit qu'il était à sa place, et que monsieur son père avait entendu qu'il occupit le fond. Je répliquai que, si monsieur son père avait sous-entendu cela dans son marché, je ne l'avais pas, moi, entendu dans le mien; que, s'il me l'avait proposé, je ne me serais pas emboité comme un sot dans cette caisse dandinante; qu'actuellement au meme prix je serais en plein air et sur un bon cheval à voir librement la campagne; que j'étais déja assez dupe d'avoir si mal employé mes quarante écus, et que je ne le serais pas au point de lui céder à demeure la bonne place. Il persistait à vouloir la garder; mais, quoiqu'il fût aussi grand que moi, je le priai de ne pas m'obliger à l'en tirer de force, et à le mettre à terre. Il entendit cette raison, et il se mit sur le devant; il en eut de l'humeur jusqu'à la dinée. Cependant il se contenta de me priver de son entretien; mais à diner sa supériorité lui revint dans la tête. On nous servit une perdrix rouge; il se piquait de bien couper les viandes:

Quo gestu lepores, et quo gallina secetur.

Et en effet, cet exercice était entré dans sou education. Il prit donc la perdrix sur sou assiette,

en détacha très-adroitement les deux cuisses et les deux ailes, garda les deux ailes pour lui, et me laissa les cuisses et le corps. « Vous aimez donc, lui dis-je, les ailes de perdrix? — Oui, me dit-il, assez. — Et moi aussi, lui dis-je; » et en riant, sans m'émouvoir, je rétablis l'égalité. « Vous êtes hien hardi, me dit-il, de prendre une aile sur mon assiette? — Vous l'êtes bien plus, lui répondis-je d'un ton ferme, d'en avoir pris deux dans le plat. » Il était rouge de colère; mais il se modéra, et nous dînâmes paisiblement. Le reste du jour il se retrancha dans la dignité du silence, et à souper, comme ce fut une aile de dindon qu'on nous servit, et que je lui en donnai la meil-leure partie, nous n'eûmes aucun démêlé.

Le lendemain: « C'est à vous, lui dis-je, d'occuper le fond de la valture. » Il s'y mit en disant: « Vous me faites bien de la grâce. » Et le tête-à-tête allait être aussi silencieux que la veille, lorsqu'un incident l'anima. Monsieur le marquis prenait du tabac, j'en prenais aussi, grâce à une jeune et jolie buraliste qui m'en avait donné le goût. En boudant, il ouvrit sa belle tabatière, et moi, qui ne boudais point, je tendis la main et je pris du tabac, comme si nous avions été le mieux du monde ensemble. Il m'en laissa prendre, et, après quelques minutes de réflexion, « Il faut, me dit-il, que je vous raconte une histoire arrivée à M. de Maniban, premier président au parlement de Toulouse. » Je prévis qu'il allait me

ire quelque insolence, et j'écoutai. « M. de Ma-: ban, continua-t-il, donnait audience dans son abinet à un quidam qui avait un procès et qui venait le solliciter. En l'écoutant, le magistrat evrit sa tabatière; le quidam y prit du tabac; monsieur le premier président ne s'en émut point; rus il sonna ses valets-de-chambre, et, jetant le nime où le quidam avait touché, il en demanda intre. » Je ne sis pas semblant de m'appliquer i parabole; et, quelque temps après, mon fat unt tiré sa tabatière, j'y repris du tabac aussi rinquillement que la première fois. Il en parut supris; et moi, en souriant : « Sonnez donc, masieur le marquis. — Il n'y a point ici de sontettes. — Vous êtes bien heureux qu'il n'y en ut point, lui dis-je, car le quidam vous donnerut vingt coups de pieds dans le ventre pour la leine d'avoir sonné. » Vous concevez l'étonnement que ma réplique lui causa. Il voulut s'en ider; mais à mon tour j'étais en colère. « Tenez-🖾 tranquille, lui dis-je, ou je vous arrache es oreilles. Je vois bien que l'on m'a donné un sure sot à corriger, et dès ce moment je vous indare que je ne vous passerai aucune imperti-Rence. Songez que nous allons dans une ville où n fils de président de province n'est rien, et mmencez des-à-présent à être simple, honnête. " modeste, si vous pouvez; car dans le monde a suffisance, la fatuité, le sot orgueil, vous ferent essuyer des dégoûts encore plus amers. »

rante deux livres. C'en était bien assez, car, en me tenant dans mon lit, j'userais peu de bois l'hiver. Je pouvais donc, jusqu'à la Saint-Louis, travailler sans inquiétude; et, si je remportais le prix de l'Académie française, qui était de cinq cents livres, j'atteindrais à la fin de l'année. Ce calcul soutint mon courage.

Mon premier travail sut l'Étude de l'art du théâtre. Voltaire me prêtait des livres. La poétique d'Aristote, les discours de P. Corneille sur les trois unités, ses examens, le théâtre des Grecs, nos tragiques modernes, tout cela fut avidement et rapidement dévoré. Il me tardait d'essayer mon talent; et le premier sujet que mon impatience me sit saisir sut la révolution de Portugal. Jy perdis un temps précieux; l'intérêt politique de cet événement était trop faible pour le théâtre; plus faible encore était la manière dont j'avais précipitamment conçu et exécuté mon sujet. Quelques scènes que je communiquai à un comédien homme d'esprit, lui firent cependant bien augurer de moi. Mais il fallait, me disait-il, étudier l'art du théâtre au théâtre même, et il me conseilla d'engager Voltaire à demander mes entrées. « Roselli a raison, me dit Voltaire, le théâtre est notre école à tous; il faut qu'elle vous soit ouverte; et j'aurais dû y penser plutôt. » Mes entrées au Théâtre Français me furent libéralement accordées; et dès-lors je ne manquai plus un seul jour d'y aller prendre leçon. Je ne puis

## LIVRE TROISIÈME.

Les jeunes gens qui, nés avec quelque talent et de l'amour pour les beaux-arts, ont vu de près les hommes célèbres dans l'art dont ils faisaient euxmêmes leurs études et leurs délices, ont connu comme moi le trouble, le saisissement, l'espèce d'effroi religieux que j'éprouvai en allant voir Voltaire.

Persuadé que ce serait à moi de parler le premier, j'avais tourné de vingt manières la phrase par laquelle je débuterais avec lui, et je n'étais content d'aucune. Il me tira de cette peine. En m'entendant nommer, il vint à moi; et me tendant les bras : « Mon ami, me dit-il, je suis bien aise de vous voir. J'ai cependant une mauvaise nouvelle à vous apprendre; M. Orri s'était chargé de votre fortune; M. Orri est disgracié. »

Je ne pouvais guère tomber de plus haut, ni d'une chûte plus imprévue et plus soudaine; et je n'en fus point étourdi. Moi qui ai l'ame naturellement faible, je me suis toujours étonné du courage qui m'est venu dans les grandes occasions. « Eh bien! monsieur, lui répondis-je, il faudra que je lutte contre l'adversité. Il y a long-

9

tions; mais tout éloquent, tout sensible qu'il est dans ses écrits, il l'était, ce me semble, encore plus dans ses entretiens avec nous. Je dis avec nous, car, le plus souvent, je me trouvais chez lui avec un homme qui lui était tout dévoué, et qui par-là eut bientôt gagné mon estime et ma confiance. C'était ce même Beauvin qui, depuis, a donné au théâtre la tragédie des Chérusques, homme de sens, homme de goût, mais d'un naturel indolent; épicurien par caractère, mais presque aussi pauvre que moi.

Comme nos sentiments pour le marquis de Vauvenargues se rencontraient parfaitement d'accord, ce fut pour tous les deux une espèce de sympathie. Nous nous donnions tous les soirs rendez-vous après la comédie, au café de Procope, le tribunal de la critique et l'école des jeunes poëtes, pour étudier l'humeur et le goût du public. Là, nous causions toujours ensemble; et, les jours de relâche au théâtre, nous passions nos après-dîners en promenades solitaires. Ainsi tous les jours nous devînmes plus nécessaires l'un à l'autre, et nous éprouvions tous les jours plus de regret à nous quitter. « Et pourquoi nous quitter? me dit-il enfin; pourquoi ne pás demeurer ensemble? La fruitière chez qui je loge a une chambre à vous louer; et, en vivant à frais communs, nous dépenserons beaucoup moins. Je répondis que cet arrangement me plairait fort; mais que, dans le moment présent, il ne fallait

pas y penser; il insista, et me pressa si vivement, qu'il fallut lui expliquer la cause de ma résistance. « Chez mon hôte, lui dis-je, mon exactitude à le bien payer doit m'avoir acquis un crédit que je ne trouverais point ailleurs, et dont peutêtre incessamment j'aurai besoin de faire usage. » Beauvin, qui possédait une centaine d'écus, me dit de n'être pas en peine; qu'il était en état de faire des avances, et qu'il avait dans la tête un projet capable de nous enrichir. De mon côté, je lui exposai mes espérances et mes ressources; je lui communiquai la pièce que je devais mettre au concours de l'Académie française; il trouva que c'était de l'or en barre. Je lui montrai le plan et les premières scènes de ma tragédie; il me répondit du succès, et alors c'était le Potose. Le marquis de Vauvenargues logeait à l'hôtel de Tours, petite rue du Paon; et vis-à-vis de cet hôtel était la maison de la fruitière de Beauvin. M'y voilà logé avec lui. Son projet de faire à nous deux une seuille périodique ne sut pas une aussi bonne affaire qu'il l'avait espéré: nous n'avions ni fiel ni venin; et cette feuille n'étant ni la critique infidèle et injuste des bons ouvrages, ni la satire amère et mordante des bons auteurs, elle eut peu de débit. Cependant, au moyen de ce petit casuel et du prix de l'Académie, que j'eus le bonheur d'obtenir, nous arrivâmes à l'automne, moi ruminant des vers tragiques, et lui révant à ses amours,

Il était laid, bancal, déja même assez vieux, et il était amant aimé d'une jeune Artésienne dont il me parlait tous les jours avec les plus tendres regrets; car il souffrait le tourment de l'absence, et moi j'étais l'écho qui répondait à ses soupirs. Quoique bien plus jeune que lui, j'avais d'autres soins dans la tête. Le plus cuisant de mes soucis était la répugnance qu'avait déja notre aubergiste à nous faire crédit. Le boulanger et la fruitière voulaient bien nous fournir encore, l'un du pain, l'autre du fromage: c'étaient là nos soupers; mais le dîner, d'un jour à l'autre, courait risque de nous manquer. Il me restait une espérance: Voltaire, qui se doutait bien que j'étais plus fier qu'opulent, avait voulu que le petit poëme couronné à l'Académie fût imprimé à mon profit, et il avait exigé d'un libraire d'en compter avec moi, les frais d'impression prélevés. Mais, soit que le libraire en eût retiré peu de chose, soit qu'il aimât mieux son profit que le mien, il dit n'avoir rien à me rendre, et qu'au moins la moitié de l'édition lui restait. « Eh bien! lui dit Voltaire, donnez-moi ce qui vous en reste, j'en trouverai bien le débit. » Il partait pour Fontainebleau, où était la cour; et là, comme le sujet proposé par l'Académie était un éloge du roi, Voltaire prit sur lui de distribuer cet éloge, en appréciant à son gré le bénéfice de l'auteur. C'était sur ce débit que je comptais, sans cependant l'évaluer outre mesure; mais Voltaire n'arrivait pas.

Enfin notre situation devint telle qu'un soir Beauvin me dit en soupirant: « Mon ami, toutes nos ressources sont épuisées, et nous en sommes réduits au point de n'avoir pas de quoi payer le porteur d'eau. » Je le vis abattu, mais je ne le fus point. « Le boulanger et la fruitière, lui demandai-je, nous refusent-ils le crédit? - Non, pas encore, me dit-il. — Rien n'est donc perdu, répliquai-je, et il est bien aisé de se passer de porteur d'eau. — Comment cela? — Comment? Eh, parbleu! en allant nous-mêmes prendre de l'eau à la fontaine. — Vous auriez ce courage? - Sans doute, je l'aurai. Le beau courage que celui-là! Il est nuit close; et, quand il serait jour, où est donc le déshonneur de se servir soi-même?» Alors je pris la cruche, que j'allai fièrement remplir à la fontaine voisine. En rentrant, ma cruche à la main, je vois Beauvin, d'un air épanoui de joie, venant à moi les bras ouverts: « Mon ami, la voilà, c'est elle! elle arrive! elle a tout quitté, son pays, sa famille, pour venir me trouver! Est-ce là de l'amour?» Immobile d'étonnement et toujours ma cruche à la main, je regarde et je vois une grande fille bien fraîche, bien découplée et assez jolie, quoiqu'un peu camuse, qui me salue sans embarras. Tout-à-coup le contraste de cet incident romanesque avec notre situation me fait partir d'un éclat de rire si fou qu'il les interdit tous les deux. « Soyez la bien-venue, mademoiselle, vous ne pouviez, lui dis-je, mieux choisir le moment ni arriver plus à propos. » Et après les premières civilités, je descendis chez la fruitière. « Madame, lui dis-je gravement, voici un jour extraordinaire, un jour de fête. Il faut. s'il vous plaît, nous aider à faire les honneurs de la maison, et élargir un peu l'angle aigu de fromage que vous nous donnez à souper. — Et que vient faire ici cette femme? demanda-t-elle. - Ah! madame, lui dis-je, c'est un prodige de l'amour; et il ne faut jamais demander l'explication des prodiges. Tout ce que vous et moi nous en devons savoir, c'est qu'il nous faut ce soir un tiers de plus de ce bon fromage de Brie, que nous vous paierons bientôt, s'il plaît à Dieu. - Oui, ditelle, s'il plaît à Dieu; mais, quand on n'a ni sou ni maille, ce n'est guère le temps de songer à l'amour. »

Voltaire, peu de jours après, arrivant de Fontainebleau, me remplit mon chapeau d'écus, en me disant que c'était le produit de la vente de mon poëme. Quoique dans ma détresse j'eusse été pardonnable de me laisser faire du bien, je pris cependant la liberté de lui représenter qu'il avait vendu ce petit ouvrage trop au-dessus de sa valeur; mais il me fit entendre que les personnes qui l'avaient payé noblement étaient de celles dont lui ni moi nous n'avions rien à refuser. Quelques ennemis de Voltaire auraient voulu que pour cela je me fusse brouillé avec lui. Je n'en fis rien, et avec ces écus, qu'il eût été plus

malhonnête de refuser que de recevoir, j'allai payer toutes mes dettes.

Beauvin avait reçu quelque secours de son pays; je n'en avais aucun à recevoir du mien, et j'allais être au bout de mes finances. Il n'était donc ni juste ni possible, vu sa nouvelle façon de vivre, que nous fussions plus long-temps en communauté de dépense.

Dans cette conjoncture, l'une des plus cruelles de ma vie, et dans laquelle, arrosant toutes les nuits mon chevet de larmes, je regrettais l'aisance et la tranquillité dont je jouissais à Toulouse, je ne sais quelle heureuse influence de mon étoile ou de la bonne opinion que Voltaire donnait de moi, fit souhaiter à une femme, dont je révère la mémoire, que je voulusse me charger d'achever l'éducation de son petit-fils. Ah! de toute manière, le souvenir de cet événement doit être bien cher à mon cœur. Quels agréments inestimables de société et d'amitié il a répandus sur ma vie! et de quelles années de bonheur il m'a fait jouir!

Un directeur de la compagnie des Indes, nommé Gilly, intéressé dans un commerce maritime qui d'abord l'avait enrichi, et qui depuis l'a ruiné, avait dans son veuvage un fils et une fille dont sa belle-mère, madame Harenc, avait bien voulu se charger. Il est impossible d'imaginer dans la vieillesse d'une femme plus d'amabilité que n'en avait madame Harenc, et à cette

amabilité se joignait le plus grand sens, la plus rare prudence et la plus solide vertu. Elle était, au premier aspect, d'une laideur repoussante; mais bientôt tous les charmes de l'esprit et du caractère perçaient à travers cette laideur, et la faisaient, non pas oublier, mais aimer. Madame Harenc avait un fils unique, aussi laid qu'elle, et aussi aimable. C'est ce M. de Presle, qui, je crois, vit encore, et qui s'est long-temps distingué par son goût et par ses lumières parmi les amateurs des arts. Leur société, composée avec choix, avait pour caractère l'intimité, la sûreté, une sérénité paisible et quelquefois riante, et la plus parfaite harmonie des sentiments, des goûts et des esprits. Quelques femmes, toujours les mêmes et tendrement unies, en faisaient l'ornement: c'était la belle Desfourniels qui, pour la régularité, la délicatesse des traits et leur finesse inimitable, était le désespoir des plus habiles peintres, et à qui la nature semblait avoir exprès et à plaisir formé une ame assortie à un si beau corps; c'était sa sœur, madame de Valdec, aussi aimable, quoique moins belle, mère alors bienheureuse de cet infortuné de Lessart que nous avons vu égorger à Versailles avec les autres prisonniers d'Orléans; c'était la jeune Desfourniels, depuis comtesse de Chabrillant, qui, sans avoir ni la beauté, ni le naturel de sa mère, mêlait avec un peu d'aigreur tant d'agrément du côté de l'esprit, qu'on pardonnait sans peine à sa vivacité ce qu'il

y avait quelquesois de trop piquant dans ses saillies. Une demoiselle Lacome, amie intime de madame Harenc, avait, parmi ces caractères, un ton de raison saine et douce qui se conciliait avec tous. M. de Presle, curieux de toutes les nouveautés littéraires, en faisait un recueil exquis, et nous en donnait la primeur. Ce M. de Lan-, tage, dont je viens d'habiter le château dans cette vallée, et son frère aîné, homme d'esprit, passionné pour Rabelais, portaient là le bon goût de l'ancienne gaieté. Je n'oublierai point, en parlant de cette société charmante, le bon M. de l'Osilière, l'homme le plus sincèrement philosophe que j'aie connu après M. de Vauvenargues, et qui, par le contraste de la sagesse de son esprit avec la naïve candeur de son ame et de son langage, faisait penser à la Fontaine.

C'est là que je fus appelé et que je fus bientôt chéri comme l'enfant de la maison. Jugez de mon bonheur, lorsqu'à tant d'agréments se trouva joint celui d'avoir pour disciple un jeune homme bien né, d'une innocence pure, d'une docilité parfaite, avec assez d'intelligence et de mémoire pour ne rien perdre de mes leçons. Il est mort avant l'âge d'homme, et en lui la nature a détruit l'un de ses plus charmants ouvrages. Il était beau comme Apollon, et je ne m'aperçus jamais qu'il se doutât de sa beauté. Ce fut auprès de lui, et sans lui dérober aucun des moments et des soins que je devais à ses études, que j'ache-

vai ma tragédie. J'obtins encore le prix de poésie cette année-là, et je la compterais parmi les plus heureuses de ma vie, sans le chagrin où me plongea l'événement de la mort de ma mère. Tous les soulagements et toutes les consolations dont pouvait être susceptible une douleur si grande. je les trouvai près de madame Harenc. Je la quittai lorsque le père de mon disciple, lui destinant un autre genre d'instruction, le rappela vers lui; mais depuis, et jusqu'à la mort de cette femme respectable, elle m'a aimé tendrement, et sa maison a été la mienne.

Ma tragédie étant achevée, il était temps de la soumettre à la correction de Voltaire; mais Voltaire était à Cirey. Le parti le plus sage aurait été d'attendre son retour à Paris, et je le sentais bien. De quel secours n'eût pas été pour moi l'examen, la critique, le conseil d'un tel maître! Mais plus mon ouvrage eût gagné en passant sous ses yeux, moins il eût été mon ouvrage. Peut-être aussi, en exigeant de moi au-delà de mes forces, m'eût-il découragé. Ces réflexions m'engagèrent à prendre ma résolution, et j'allai demander aux comédiens d'entendre la lecture de ma pièce.

Cette lecture sut écoutée avec beaucoup de bienveillance. Les trois premiers actes et le cinquième surent pleinement approuvés. Mais on ne me dissimula point que le quatrième était trop saible. J'avais en d'abord, pour ce quatrième acte, vais abandonnée. Je reconnus dans ce moment case, pour avoir voulu être plus sage, je m'étais rendu froid; et la hardiesse me revint. Je demandai trois jours pour travailler, et lecture pour le quatrième. Je dormis peu dans l'intervalle; mais le fus bien payé de cette longue veille par le saccès que mon nouvel acte obtint à la lecture, et par l'opinion que ce travail si prompt et si heureux donna de mon talent. Ce fut alors que commencèrent les tribulations d'auteur; et la première eut pour objet la distribution des rôles.

Lorsque les comédiens m'avaient gratuitement accordé mes entrées, mademoiselle Gaussin avait eté la plus empressée à les solliciter pour moi. Elle était en possession de l'emploi des princesses; elle y excellait dans tous les rôles tendres et qui me demandaient que l'expression naîve de l'amour et de la douleur. Belle, et du caractère de beauté le plus touchant, avec un son de voix qui allait au cœur, et un regard qui dans les larmes avait un charme inexprimable, son naturel, lorsqu'il était placé, ne laissait rien désirer; et ce vers, adressé à Zaïre par Orosmane,

L'art n'est pas sait pour toi, tu n'en as pas besoin.

avait été inspiré par elle. On peut de-là juger combien elle était chérie du public, et assurée de sa faveur; mais, dans les rôles de fierté, de force et de passion tragique, tous ses moyens étaient trop faibles; é
qui convenait si bier
le contraire de la v
de mon héroïne. C
sin n'avait pas dist
me l'avait témoign
teuse et la plus sé
lectures le plus r
pour l'auteur.

Dans ce temps rares, et plus ra tendait du succ sant pour elle tous les jours la jalousie du qu'à la belle C ci n'avait pas mais en elle tion, et surtout s'accor lentes et le s'était sais d'Ariane, avait fallu réglé et n mais il av grand ta entre el de fierté tie; et,

ger l'une, je n'hésitai point à l'offrir à l'autre. Le dépit de Gaussin ne put se contenir. Elle dit « que l'on savait bien par quel genre de séduction Clairon s'était fait préférer. » Assurément elle avait tort; mais Clairon, piquée à son tour, m'obligea de la suivre dans la loge de sa rivale; et là, sans m'avoir prévenu de ce qui allait se passer : « Tenez, mademoiselle, je vous l'amène, lui dit-elle, et pour vous faire voir si je l'ai séduit, si j'ai même sollicité la préférence qu'il m'a donnée, je vous déclare, et je lui déclare à luimême, que, si j'accepte son rôle, ce ne sera que de votre main. » A ces mots, jetant le manuscrit sur la toilette de la loge, elle m'y laissa.

J'avais alors vingt-quatre ans, et je me trouvais tête-à-tête avec la plus belle personne du monde. Ses mains tremblantes serraient les miennes, et je puis dire que ses beaux yeux étaient en suppliants attachés sur les miens. « Que vous ai-je donc fait, me disait-elle, avec sa douce voix, pour mériter l'humiliation et le chagrin que vous me causez? Quand M. de Voltaire a demandé pour vous les entrées de ce spectacle, c'est moi qui ai porté la parole. Quand vous avez lu votre pièce, personne n'a été plus sensible à ses beautés que moi. J'ai bien écouté le rôle d'Arétie, et j'en ai été trop émue pour ne pas me flatter de le rendre comme je l'ai senti. Pourquoi donc me le dérober? Il m'appartient par droit d'ancienneté, et peut-être à quelqu'autre titre. C'est une injure que vous me faites en le donnant à une autre que moi; et je doute qu'il y ait pour vous de l'avantage. Croyez-moi, ce n'est pas le bruit d'une déclamation forcée qui convient à ce rôle. Réfléchissez-y bien; je tiens à mes propres succès, mais je ne tiens pas moins aux vôtres; et ce serait pour moi une sensible joie que d'y avoir contribué. »

Il fut pénible, je l'avoue, l'effort que je fis sur moi-même. Mes yeux, mon oreille, mon cœur, étaient exposés sans défense au plus doux des enchantements. Charmé par tous les sens, ému jusques au fond de l'ame, j'étais prêt à céder, à tomber aux genoux de celle qui semblait disposée à m'y bien recevoir; mais il y allait du sort de mon ouvrage, mon seul espoir, le bien de mes pauvres enfants; et l'alternative d'un plein succès ou d'une chûte était si vivement présente à mon esprit, que cet intérêt l'emporta sur tous les mouvements dont j'étais agité.

« Mademoiselle, lui répondis-je, si j'étais assez heureux pour avoir fait un rôle comme ceuv d'Andromaque, d'Iphigénie, de Zaïre, ou d'Inès. je serais à vos pieds pour vous prier de l'embellir encore. Personne ne sent mieux que moi le charme que vous ajoutez à l'expression d'une douleur touchante, ou d'un timide et tendre amour; mais malheureusement l'action de ma pièce n'était pas susceptible d'un rôle de ce caractère; et, quoique les moyens qu'exige celui-ci soient moins

rares, moins précieux que ce beau naturel dont vous êtes douée, vous m'avouerez vous-même qu'ils sont tout différents; un jour peut-être j'aurai lieu d'employer avec avantage ces doux accents de voix, ces regards enchanteurs, ces larmes éloquentes, cette beauté divine, dans un rôle digne de vous. Laissez les périls et les risques de mon début à celle qui veut bien les courir; et, en vous réservant l'honneur de lui avoir cédé ce rôle, évitez les hasards qu'en le jouant vous-même vous partageriez avec moi. — C'en est assez, ditelle, avec un dépit renfermé. Vous le voulez; je le lui cède. » Alors, prenant sur sa toilette le manuscrit du rôle, elle descendit avec moi, et retrouvant Clairon dans le foyer: « Je vous le rends, et sans regret, ce rôle dont vous attendez tant de succès et tant de gloire, dit-elle d'un air ironique. Je pense, comme vous, qu'il vous va mieux qu'à moi. » Mademoiselle Clairon le reçut avec une fierté modeste; et moi, les yeux baissés et en silence, je laissai passer ce moment. Mais le soir à souper, tête-à-tête avec mon actrice, je respirai en liberté de la gêne où elle m'avait mis. Elle ne fut pas peu sensible à la constance avec laquelle j'avais soutenu cette épreuve, et ce fut-là que prit naissance cette amitié durable qui a vieilli avec nous.

Ce rôle ne fut pas le seul pour lequel je fus tracassé; l'acteur à qui je destinais celui de Denis le père, Grandval, le refusa, et ne voulut jouer que celui du jeune Denis. Il me fallut donner le premier à un acteur appelé Ribou, plus jeune que Grandval. Ribou était beau et bien fait, et, dans son action, il ne manquait pas de noblesse; mais il manquait d'intelligence et d'instruction, au point qu'il fallut lui expliquer son rôle en langue vulgaire, et le lui montrer mot à mot comme à un enfant. Cependant, à force de peines et de leçons, je le mis en état de le jouer passablement; et, avec quelque déguisement dans le costume, il en prit assez bien le caractère pour ne pas nuire, par sa jeunesse, à l'illusion théâtrale.

Vint le moment des répétitions. Ce fut là que les connaisseurs commencèrent à me juger. Jai parlé de ce quatrième acte que j'avais moi-même d'abord trouvé trop hasardeux; ce fut sur-tout à celui-là qu'ils s'attachèrent. Le moment critique était celui où Denis le jeune retient sa maîtresse en ôtage dans le palais de son père pour désarmer les factieux. Mademoiselle Clairon entendait dire que c'était là l'écueil où la pièce allait échouer, et qu'elle n'irait pas plus loin. Elle me proposa d'assembler chez elle un petit nombre de gens de goût qu'elle consultait elle-même; de leur lire ma pièce, et sans les prévenir sur la situation dont nous étions en peine, de voir ce qu'ils en penseraient; je me soumis, comme vous croyez bien, et le conseil fut assemblé. Voici comment il était composé.

C'était ce d'Argental, l'ame damnée de Veltaire,



et l'ennemi de tous les talents qui menaçaient de réussir. C'était l'abbé de Chauvelin, le dénonciateur des jésuites, et à qui ce rôle odieux donna quelque célébrité. C'est de lui qu'on a dit:

> Quelle est cette grotesque ébauche? Est-ce un homme? est-ce un sapajou? Cela parle, etc.

C'était le comte de Praslin qui, comme d'Argental, n'existait que dans les coulisses avant que le duc de Choiseul, son cousin, eût donné l'importance de l'ambassade et du ministère à sa triste inutilité. C'était enfin ce vilain marquis de Thibouville, distingué parmi les infâmes par l'impudence du plus sale des vices et les raffinements d'un luxe dégoûtant de mollesse et de vanité. Le seul mérite de cet homme abreuvé de honte était de réciter des vers d'une voix éteinte et cassée, et avec une afféterie qui se ressentait de ses mœurs.

Comment ces personnages avaient-ils du crédit, de l'autorité au théâtre? En courtisant Voltaire, qui ne dédaignait pas assez l'hommage de ces vils complaisants, et en faisant accroire au petit duc d'Aumont qu'il ne pouvait mieux se conduire dans le gouvernement du Théâtre-Français qu'en suivant les conseils des amis de Voltaire. Ma jeune actrice s'en laissait imposer par l'air de conséquence et de capacité que se donnaient ces messieurs-là, et moi j'étais frappé de son respect pour leurs lumières. Je leur lus mon ouvrage. Ils

l'écoutèrent avec le plus grave silence; et, aprèla lecture, mademoiselle Clairon, les ayant assurés de ma docilité, scs pria de me dire librement leur avis. Ce fut à d'Argental que l'on déféra la parole. On sait comment il opinait : des demimots, des réticences, des phrases indécises, du vague et de l'obscurité, ce fut tout ce que j'en tirai; et, en bâillant comme une carpe, il prononça ensin qu'il fallait voir comment tout cela serait pris. Après lui, M. de Praslin dit qu'en effet, dans cette pièce, il y avait bien des choses qui méritaient réflexion, et, d'un ton sentencieux. il me conseilla... d'y penser. L'abbé de Chauvelin. en remuant ses jambes de basset du haut de son fauteuil, assura qu'on se trompait fort, si l'on croyait qu'une tragédie fût une chose si facile: que le plan, l'intrigue, les mœurs, les caractères. la diction, le tout ensemble à composer, n'étaient rien moins qu'un jeu d'enfant, et que pour lui. sans juger la mienne à la rigueur, il y reconnaissait l'ouvrage d'un jeune homme; que, du reste. 'il s'en référait à l'opinion de M. d'Argental. Thibouville, à son tour, parla, et, en se flattant le menton de la main pour faire admirer sa turquoise, il dit qu'il croyait se connaître un peu en vers tragiques: « Il en avait tant récité, il en avait tant fait lui-même, qu'il devait savoir en juger; mais le moyen d'entrer dans ces détails d'après une simple lecture? Il ne pouvait que me renvoyer aux modèles de l'art: les nommer. c'était dire assez ce qu'il voulait me faire entendre; et, en lisant Racine et M. de Voltaire, il était bien aisé de voir de quel style ils avaient écrit. »

Comme, en les écoutant de toutes mes oreilles, je n'avais rien entendu de net et de précis sur mon ouvrage, il me vint dans l'idée que, par ménagement, ils avaient pris, en parlant devant moi, ce langage insignifiant. « Je vous laisse avec ces messieurs; dis-je tout bas à mon actrice; ils s'expliqueront mieux quand je n'y serai plus. » Et le soir en la revoyant: « Eh bien! lui demandaije, ont-ils parlé de moi absent plus clairement qu'en ma présence? — Vraiment, me dit-elle en riant, ils ont parlé tout à leur aise. — Et qu'ontils dit? — Ils ont dit qu'il était possible que cet ouvrage eût du succès; mais qu'il était possible aussi qu'il n'en eût pas. Et toute réflexion faite, l'un ne répond de rien, l'autre n'ose rien assurer. — Mais n'ont-ils fait aucune observation particulière? Et, par exemple, sur le sujet? — Ah! le sujet! c'est-là le point critique. Cependant, que sait-on? le public est si journalier! — Et de l'action, que leur en semble? - Pour l'action, Praslin ne sait qu'en dire, d'Argental ne sait qu'en penser, et les deux autres sont d'avis qu'il faut la juger au théâtre. — N'ont-ils rien dit des caractères? — Ils ont dit que le mien serait assez beau, si...; que celui de Denis serait assez bien; mais... — Eh bien! si, mais? Après? — Ils se sont regardés et n'en ont pas dit davantage. — Et ce quatrième acte, qu'en pensent-ils? — Oh! pour le quatrième acte, son sort est décidé; il tombera, ou il ira aux nues. — Allons, j'en accepte l'augure, repris-je vivement; et c'est de vous, mademoiselle, qu'il dépend de déterminer la prédiction en ma faveur. — Comment? — En voici le moyen. Dans le moment où le jeune Denis s'oppose à votre délivrance, si vous voyez le public s'émouvoir contre cet effort de vertu, n'attendez pas qu'il en murmure, et, pressant la réplique, faites sonner ces vers:

Va, ne crains rien, Denis n'a rien appris encore, etc.

L'actrice m'entendit, et l'on verra bientôt qu'elle passa mon espérance.

Durant les répétitions de ma pièce, il m'arriva une aventure que j'ai racontée à mes enfants, mais que je veux leur retracer. Il y avait plus de deux ans que j'étais parti de Toulouse, et je n'avais payé qu'un an de la pension de mon frère au séminaire des Irlandais. J'en devais une année entière, et, avec bien de l'économie, j'avais mis en réserve mes cent écus pour la payer; mais je voulais pouvoir sûrement et sans frais les faire parvenir à leur destination. Boubée, avocat de Toulouse et académicien des Jeux Floraux, se trouvait alors à Paris; j'allai le voir, et, en présence d'un homme décoré qui m'était inconnu, je lui demandai s'il n'avait pas quelque occasion sûre pour faire passer mon argent. Il me dit n'en avoir aucune. « Eh! sandis! s'écria l'homme au cordon rouge (que je prenais pour un militaire, et qui n'était qu'un chevalier du Christ), c'est, je crois, M. Marmontel que j'ai le bonheur de rencontrer ici. Il ne reconnaît pas ses amis de Toulouse. » Je lui avouai avec confusion que je ne savais point à qui j'avais l'honneur de parler. « C'est, reprit-il, à ce chevalier d'Ambelot qui vous applaudissait de si bon cœur quand vous receviez des couronnes. Eh bien! tout ingrat que vous êtes, ce sera moi qui vous rendrai le petit service de faire compter vos cent écus au séminaire des Irlandais. Donnez-moi votre adresse. Vous recevrez de moi demain matin une lettre de change de cette somme, payable à vue; et, quand le supérieur vous marquera que l'argent lui aura été compté, vous me le remettrez ici tout à votre aise. » Rien de plus obligeant : aussi remerciai-je bien monsieur le chevalier de son empressement à me rendre ce bon office.

Alors la conversation s'étant égayée sur Toulouse, et moi m'étant mis à vanter l'originalité piquante de l'esprit de ce pays-là: « Je suis fâché, me dit Boubée, que vous, qui fréquentiez notre barreau, ne vous y soyez pas trouvé quand j'ai plaidé la cause du peintre de l'hôtel-de-ville. Vous le connaissez ce Cammas, si laid, si bête, qui tous les ans barbouille au Capitole les effigies des nouveaux capitouls. Une coquine du voisi-

nage l'accusait de l'avoir séduite. Elle était grosse: elle demandait qu'il l'épousât ou qu'il lui payat les dommages d'une innocence qu'elle avait mise au pillage depuis quinze ans. Le pauvre diable était désolé; il vint me conter sa disgrâce. Il me jura que c'était elle qui l'avait suborné; il voulait même expliquer à ses juges comme elle s'y était prise, et m'offrait d'en faire un tableau qu'il exposerait à l'audience. « Tais-toi, lui dis-je, avec ce gros museau, il te sied bien de faire le jouvenceau qu'on a séduit! Je plaiderai ta cause et je te tirerai d'affaire, si tu veux me promettre de te tenir tranquille auprès de moi à l'audience, et de ne pas souffler le mot, quoi que je dise. entends-tu bien? sans quoi tu serais condamné. Il me promit tout ce que je voulus. Le jour donc arrivé et la cause appelée, je laissai mon adversaire déclamer amplement sur la pudeur, sur la faiblesse et la fragilité du sexe, et sur les artifices et les piéges qu'on lui tendait. Après quoi prenant la parole : « Je plaide, dis-je, pour un laid, je plaide pour un gueux, je plaide pour un sot (il voulut murmurer, mais je lui imposai silence). Pour un laid, messieurs, le voilà; pour un gueux, messieurs, c'est un peintre, et qui pis est, le peintre de la ville; pour un sot, que la cour se donne la peine de l'interroger. Ces trois grandes vérités une fois établies, je raisonne ainsi: On ne peut séduire que par l'argent, par l'esprit, ou par la figure. Or ma partie n'a pu séduire

par l'argent, puisque c'est un gueux; par l'esprit, puisque c'est un sot; par la figure, puisque c'est un laid, et le plus laid des hommes : d'où je conclus qu'il est faussement accusé. Mes conclusions furent admises, et je gagnai tout d'une voix.»

Je promis à Boubée de ne pas oublier un mot d'un si beau plaidoyer, et, en m'en allant, je remerciai de nouveau le chevalier d'Ambelot du service qu'il m'allait rendre. Le lendemain un grand laquais en livrée, et coiffé d'un chapeau bordé d'un large point d'Espagne, m'apporta la lettre de change, que je fis partir sur-le-champ.

Trois jours après, en passant le matin par la rue de la Comédie-Française, je m'entends appeler du baut d'un second étage. C'était un Languedocien nommé Favier, fort connu depuis, qui, par sa senètre, m'invitait à monter chez lui. Je monte, et, dans sa chambre, autour d'une table couverte d'huitres, je trouve cinq ou six Gascons. « Mon ami, me dit-il, une petite incommodité m'oblige de garder la chambre. Ces messieurs veulent bien m'y tenir compagnie; nous déjeunons ensemble; déjeunez avec nous. » Sa petite incommodité était une sentence des consuls qui portait contrainte par corps. Favier était noyé de dettes; mais comme il avait encore ce jour-là crédit chez le marchand de vin, le boulanger et l'écaillière, il nous donnait des huîtres et du vin de Champagne aussi amplement et aussi gaîment que s'il avait été dans l'opulence. L'insouciance d'un sauvage, avec la plus profonde
dissolution de mœurs, formait le caractère de cet
homme, d'ailleurs aimable, plein d'esprit et de
connaissances, parlant bien et facilement, doué
du talent des affaires, et tel qu'avec moins d'indolence et moins d'abandon de lui-même, il eût
été capable de remplir les plus grands emplois.

Je le fréquentais peu, mais il m'intéressait par
sa franchise, sa gaîté, son éloquence naturelle,
et, puisqu'il faut le dire, par cet épicurisme qui,
chez lui comme dans Horace, avait un attrait
dangereux.

Mon chevalier au cordon rouge, d'Ambelot, était l'un des convives du déjeûner. Je lui renouvelai encore mes remerciments de sa lettre de change. « Vous vous moquez, me dit-il: c'est le plus léger service que nous puissions nous rendre entre compatriotes; car, vous avez beau dire, vous êtes Toulousain; nous voulons que vous le soyez. » Et, me voyant prêt à m'en aller : « Je m'en vais aussi, me dit-il; j'ai là-bas mon carrosse : où voulez-vous que je vous mène? » Je refusais; il insista, et me fit monter dans sa voiture. « Permettez-moi seulement, reprit-il, de passer à la porte de l'un de mes amis dans la rue du Colombier. Je n'ai que deux mots à lui dire: je serai à vous dans l'instant. Vous venez de voir, continua le fourbe, ce bon Favier; c'est le plus galant homme et le plus généreux; mais nul



course, nulle conduite. Il a site viche st il sissi vanne, mais il n'en est pas moins prolique. Paus « neoment il est dans la peine, je wais l'en timer s a puis: car il fam bien nider ses amis au beson. »

endit de sa voiture, et le moment d'après il retint avec de l'humeur et murmurant tout bas. 4: le vis herisse, je lui en demandai la cause.

movement to same is sub-surv. Li-tib sam. imp and aans te monde: prenez hien garde à qui wous vous fierez: cur il y a hien peu de gens sirs! Celuic. par exemple, un homme à qui j'aurais confié va tortune, le marquis de Montguillard... — Je : connais. Qu'a-t-il donc fait qui wous anime contre lui? — Hier au soir mais je vous confie cec: sous le secret : n'en purlez a personne; je ne veux pas le perdre .. hier au soir, dans une mason ou l'on jouait. il eut la rage de se mettre a nea. Moi qui me joue jamas, je voulus l'en assimiler. Il ne m'ecouta point : il ponte, il perd: . double, il redouble son jeu, il perd tout son arrent. Il vient a moi, et me conjure de lui préte: ce que j'en ai. de n'avais que douxe louis, et cavas donne ma parole a ce bon Favier de les apporter ce mann pour payer une dette urzence. Texpose à Montgaillard le besoin que j'en a. sans lui dire pour quel usage. Il me promet. parote d'honneur, de me les rendre ce matin de tes tui donné. il les joue, il les pera, et, quand je crois venir les toucher, mon homme est sorti ou il se fait celer, et ce pauvre Favier, qui les attend, va croire que je lui manque de parole, moi qui n'en ai manqué de ma vie à personne! Ah! je suis indigné. Et n'ai-je pas raison de l'être? Vous, monsieur, qui vous connaissez en procédés, dites-moi, n'ai-je pas raison? — Monsieur le chevalier, lui dis-je, il y a trois jours que votre lettre de change est partie. Je vous en suis donc redevable dès-à-présent, et je vais m'acquitter. — Eh! non, me dit-il, non; j'emprunterai plutôt. — Assurément, lui dis-je, c'est ce que je ne souffrirai pas. Cet argent dans mes mains resterait inutile, et, puisqu'il vous est nécessaire, il est à vous. Trouvez bon, s'il vous plaît, que sur l'heure il vous soit remis. » Il fit la plus belle défense; mais de mon côté je m'obstinai si fort, qu'il fallut me céder et recevoir mes cent écus.

Quelques jours après, une lettre du supérieur du séminaire fut pour moi un coup de massue. Dans cette lettre, il me reprochait de m'être moqué de lui en lui envoyant un chiffon. L'homme sur qui votre aventurier a eu l'impudence de tirer une lettre-de-change, m'écrivait-il, ne lui doit rien. Je l'ai fait protester et je vous la renvoie. Jugez de ma fureur. C'était à mes yeux un grand crime que de m'avoir escamoté mes pauvres cent écus; mais une trahison bien plus horrible était de m'avoir fait passer, sinon pour un malhonnête homme, du moins pour un homme lé-

ren est-il regarde dans ce moment? r Ontré de nonleur est-il regarde dans ce moment? r Ontré de nonleur et de colère, et l'epée an côte car en mi vommi au theâtre j'avais changé d'état ', je nuis chez d'Ambelot, je le demande, a Ah! le malheureux! me repond le portier de l'hôtel, il s' un For-l'Evêçue. Il nous a escroqué à tous a neu d'argent que nous avious r le ne le fis pas -moner dans sa prison, mais peu de temps après annés qu'il y était mort, et je n'en fus point attige.

Le icom de una mésaventure, l'allai répandre non chagrin dans le sem de madame Barene. someonent, dit-elle, dest bien la voler sur antel + Et pris : \* Vous soupez avec moi! me emanda-t-cle.—Oni, madame. — le veus laisse our un moment y Elle resint quelques instants ाल्ड ोर क्लाइट प्रशास -८.१८ के प्रशास किसार विस्तर es: pent-cire sur hii que tombe l'himeur de r prime irlandais. Des demain, mon ami, il fant a unacaca une meilleme leure-de-change m. madame, but dis-je, telle est mon intention. indiquez-mai sendement un banquier. — Vous u aurez un A-present, parlons de ves repetinone Vani-elles bien? En étes-vous content? e un combai mes inquietades sur l'obsennité as macles qui m'avaient ete pronomeés chea mormoscile Ciairon. Elle en rit de hon cour. hives-vons, me dit-elle, ee qui en arrivera rome piece a du succes, ils l'auront predit; si elle tombe, ils l'auront annoncé. Mais qu'elle tombe ou qu'elle réussisse, souvenez-vous que ce jour-là vous soupez chez moi avec nos amis; car nous voulons nous réjouir ou nous affliger avec vous, »

Comme elle parlait avec cette bonté, son homme d'affaire vint lui dire deux mots; et quand il fut sorti: « Tenez, me dit-elle, voici une lettre-de-change payable à vue plus sûrement que celle de votre chevalier; » et, lorsque je parlai d'en remettre la somme: « Denys, me dit-elle, Denys en est le débiteur; il s'acquittera bien. »

Dès-lors je ne fus plus inquiet que du sort de ma tragédie, et c'était bien assez. L'événement en était pour moi d'une telle importance, qu'on me pardonnera, j'espère, les moments de faiblesse dont je vais m'accuser.

Dans ce temps-là, l'auteur d'une pièce nouvelle avait pour lui et pour ses amis une petite loge grillée aux troisièmes sur l'avant-scène, dont je puis dire que la banquette était un vrai fagot d'épines. Je m'y rendis demi-heure avant qu'on ne levât la toile; et jusque-là je conservai assez de force dans mes angoisses. Mais, au bruit que la toile fit à mon oreille en se levant, mon sang se gela dans mes veines. On eut beau me faire respirer des liqueurs, je ne revenais point. Ce ne fut qu'à la fin du premier monologue, au bruit des applaudissements, que je fus ranimé. Dès ce moment tout alla bien, et de mieux en mirent, jusqu'à l'endroit du quatrieme acte, dont mirent tant menace; mais, a l'approche de ce coment, ic fus saisi d'un trembtement si tort, mirente exagérer, les deuts me clamament dans poache. Si les grandes révolutions qui se pasmire dans l'ame et dans les seus étaient mormets, je servis mort de celle qui se fit en moi, lescoia l'heureuse violence que tit aux speciaters le sublime Clauron en prononcant ces vers :

Va. we crains rien, etc.

inte la salle retentit d'applandissements redounes lanas d'une frayeur plus vive on l'a passe and plus soudaine et plus sensible joue; et, lui, le reste du spectacle, ce dernier sentiment ne remus de cœur et l'ame avec tant de violence, re: me respiration n'était que des sanglots.

At moment de la catastrophe, lorsqu'au bruit de applaudissements et des acclamations du partere qui me demandait à grands ers, on voit m due qu'il tallait descendre et me montrer su le théatre, il me fut impossible de me trainmeseu! insque-là ; mes genous flechissaient sous mu, i, tallut que l'on me soutint.

Merspe avait éte la première piece nu l'on et demande l'auteur, et d'ense était la seconde, ou depuis est devenu si commun et si peu latteur, était donc honorable encore, et aux trois remières representations cet honneur me tut acorde: mass cette espèce d'enivrement avait

pour cause des circonstances qui relevaient excessivement le mérite de mon ouvrage. Crébillon était vieux, Voltaire vieillissait; aucun jeune hommé, entre eux et moi, ne s'offrait pour les remplacer. J'avais l'air de tomber des nues; ce coup d'essai d'un provincial, d'un Limosin de vingtquatre ans, semblait promettre des merveilles, et l'on sait qu'en fait de plaisirs, le public se complaît d'abord à exagérer ses espérances; mais malheur à qui les déçoit. Ce fut ce que la réflexion ne tarda pas à me faire connaître, et ce dont les critiques s'empressèrent de m'avertir.

J'eus cependant quelques jours d'un bonheur pur et calme, et cette jouissance me fut sur-tout bien douce dans le souper que je fis chez madame Harenc. M. de Presle m'y ramena après le spectacle. Sa bonne mère, qui m'attendait, me reçut dans ses bras, et, en apprenant mon succès, elle m'arrosa de ses larmes. Un accueil si touchant me rappela ma mère. Et à l'instant un flot d'amertume se mêlant à ma joie : « Ah! madame! lui dis-je, en fondant en pleurs, que ne vit-elle encore cette mère si tendre que vous me rappelez! Elle m'embrasserait aussi, et elle serait bien heureuse! » Nos amis arrivèrent, croyant n'avoir qu'à me féliciter. « Venez, leur dit madame Harenc, consoler ce pauvre garçon. Le voilà qui pleure sa mère, qui aurait été, ditil, si heureuse dans ce moment.»

Ce retour de douleur ne sut que passager, et

bentôt l'amitié que l'on me témoignait se saisit de toute mon ame. Ah! si dans le malheur c'est un soulagement que de communiquer ses peines, lans le bonheur c'est une volupté bien vive et ben délicieuse que de trouver des cœurs qui le matagent avec nous! J'ai toujours éprouvé qu'il m'était plus facile de me suffire à moi-même dans le chagrin que dans la joie. Dès que mon ame est triste, elle veut être seule. C'est pour être beneux avec moi que j'ai hesoin de mes amis.

Des que le sort de ma pièce fut décidé, j'en le part à Voltaire, et en même temps je le priai le permettre qu'elle lui fût déchée. On peut voir dans le recueil de ses lettres avec quelle satisfiction il apprit mon succès, et avec quelle bonté

i en reçut l'hommage.

la même année que j'avais eu le malheur de perdre ma mère, l'auvenargues était mort; j'avais besoin de me soulager des regrets que j'en ressentais, et, dans mon épitre à l'oltaire, il me aut doux de les répandre. Cette épitre est de tous mes ouvrages celui que j'ai écrit avec le plus de repidité. Les vers coulaient de source; je la fis dans une soirée, et depuis je n'y ai rien changé.

en un moment je me trouvai riche de ma richesse l'usage conveas de mème de ma célébrité.
de ma dissipation et la source
que-la ma vie avait été obs-

cure et retirée. Je logeais dans la rue des Mathurins, avec deux hommes studieux, Lavirote e l'abbé de Prades; celui-ci occupé à traduire la théologie d'Huet, et l'autre la physique de Mackhlorin, disciple de Newton. Avec nous demeuraient aussi deux abbés gascons, aimables fainéants, d'une gaîté intarissable, lesquels allaient courant le monde, tandis que nous étions appliqués au travail, et revenaient le soir nous réjouir des nouvelles qu'ils avaient recueillies ou des contes qu'ils inventaient. Les maisons que je fréquentais étaient celles de madame Harenc et de madame Desfourniels, son amie, où j'étais toujours désiré; celle de Voltaire, où je jouissais avec délices des entretiens de mon illustre maître, et celle de madame Denis sa nièce, femme aimable avec sa laideur, et dont l'esprit naturel et facile avait pris la teinture de l'esprit de son oncle, de son goût, de son enjouement, de son exquise politesse, assez pour faire rechercher et chérir sa société. Toutes ces liaisons contribuaient à me remplir l'ame et l'esprit de courage et d'émulation, et à répandre dans mon travail plus de chaleur et de lumière.

Sur-tout quelle école pour moi que celle où tous les jours, depuis deux ans, l'amitié des deux hommes les plus éclairés de leur siècle m'avait permis d'aller m'instruire! Les conversations de Voltaire et de Vauvenargues étaient ce que jamais on peut entendre de plus riche et de plus fécond. C'était, du côté de Voltaire, une abon-

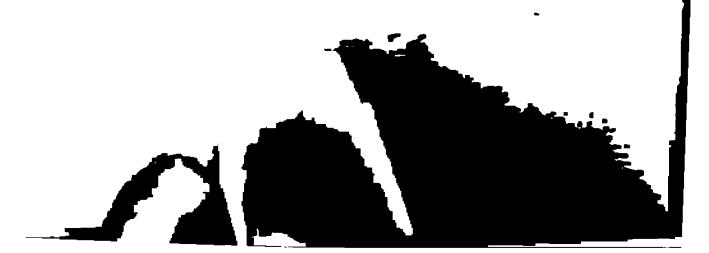

सांवाण क्रे के सामाहरूकात्राक संबंध की वीतिवसंगामाता करवारत eti Lemminer C'atinti, din ciste de Vannemaganes, भाक क्षिमीममारक विष्याप त्रिमाममाप्र क्ष रेतक्रक का तृत that that on an outputs all small simulations ं त्यारंग में मेर मेरामस्थम स्व मेर फिल्मा केलं. स्व पर पूर्ण ner cilminnit plus emone, c'etan, d'un cour, le respect the Naturalizates from he Lawie the Nortwire, at the l'indier. In tander reincrettion the North to and expressionally all added all among exict interest there in purch raines administrations. n: पुरता और कार्योग्ड एक्कानीविकारहरू श्रीकाराकारको के mes mean han any librain of hanna din an pame nect annie "humanic et l'accerd de deux semunavis mutuols. Mus. dans de manarad dont ic न्यांना प्रधार के कार्यकारि संवाद राजके कार की वार्षित सम्बद्ध रः 'साराप चीमो कोलका. कि चैक पाला केनच के कालंdifficition.

And de surve de Tomes, un momie coniconceilieunt al beneile schme suici de moi, je une ve amponte dines de conscillem de Posis. Catadi comme une mode d'occor, de monerar ches soi 'auteur die la gière normalle; au moi, flore de catampressament, je un servic que m'en dédendre. Trus des jours innée à des dinas, à des soupers drui les dones ac des convinces métanent açulement munerare, je une linsuis comme codence é une souiter dines une anime, surs servir dina souvern un falluis ai d'où je rannés; si ânique de la mofullié parponable de ce spectuale, que dines une muneras de repos je m'enis Just la core de

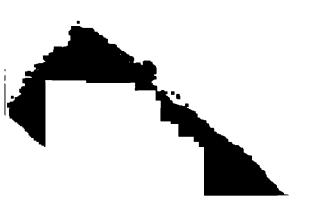

m'appliquer à rien. Cependant cette variété, ce mouvement de scènes me plaisait, je l'avoue; et mes amis eux-mêmes, en me recommandant la sagesse et la modestie, pensaient que je devais céder à ce premier désir qu'on avait de me voir. « Si ce n'est pas de l'amitié, ce sera, disaient-ils, de la bienveillance et de l'estime personnelle que vous vous acquerrez en vous conduisant bien. Vous avez besoin de connaître les mœurs, les goûts, le ton, les usages du monde: ce n'est qu'en le voyant de près que l'on peut bien l'étudier; et vous êtes heureux d'y être si favorablement et de si bonne heure introduit. »

Ah! mes amis avaient raison, si j'avais su modérément profiter de cet avantage; mais une extrême facilité fut le défaut de ma jeunesse, et, lorsque l'occasion eut l'attrait du plaisir, je n'y sus jamais résister.

Dans ce temps de dissipation et d'étourdissement, je vis un jour arriver chez moi un certain Monet, qui depuis fut directeur de l'Opéra-Comique, et que je ne connaissais pas. « Monsieur, me dit-il, je suis chargé auprès de vous d'une commission qui, je crois, ne vous déplaira point. N'avez-vous pas entendu parler de mademoiselle Navarre? » Je lui répondis que ce nom était nouveau pour moi. « C'est, poursuivit Monet, le prodige de notre siècle pour l'esprit et pour la beauté. Elle vient de Bruxelles, où elle faisait l'ornement et les délices de la cour du maréchal



ie Saxe: elle a vu Denys le Tyrun; elle brûle i avie d'en commitre l'auteur, et m'envoie vous : :ter à dîner aujourd'hui chez elle. » le m'y :: :rerai sans peine.

lamais je n'ai été plus ébloui que je lus en la mant. Elle avait encore plus d'edat que de de auté. Vêtue en polonaise, de la manière la plus auies: et sur sa tête des fleurs jonquilles, mè --- parmi ses cheveux, relevaient merveilleuseneut l'éclat de ce beau teint de brune qu'animaient deux veux étincelants L'accueil mile me fit redoubla le péril de voir de si pres ui de charmes; et son langage eut bientôt conune l'éloge qu'on m'avait fait de son esprit. Ih! res enfants! si j'avais pu prévoir tous les chamus que ce jour devait me causer, avec quel u avement d'effroi ne me serais-je pas sauvé u ianger que j'allais courir! Ce ne sont point c les tables; c'est l'exemple de votre pere qui u vous apprendre à redouter la plus seduisante 25 JUSSIUMS.

Parmi les convives que mon enchanteresse unt reunis ce jour-là, je trouvai des gens inmuts, des gens aimables. Le diner fut brillant palanterie et de gaité, mais avec bienséance. Luiemoiselle Navarre savant tenir d'une main pere les rènes de la liberte. Elle savait aussi presurer ses attentions; et, jusque vers la fin du mer, elle les distribus si bien que personne

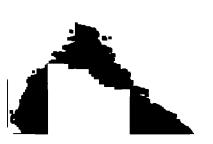

n'eut à se plaindre; mais insensiblement elles se fixèrent sur moi d'une manière si marquée, et à la promenade, dans son jardin, elle laissa si clairement apercevoir l'envie d'être seule avec moi, que les convives, l'un après l'autre, et sans bruit, s'écoulèrent. Tandis qu'ils défilaient, son maître de danse arriva. Je lui vis prendre sa leçon. La danse qu'elle exécuta était connue alors sous le nom de l'aimable Vainqueur. Elle y déploya toutes les grâces d'une taille élégante, avec des mouvements, des pas, des attitudes, tantôt fières, et tantôt remplies de mollesse et de volupté. La leçon ne dura guère plus d'un quartd'heure, et Lany fut congédié. Alors en fredonnant l'air qu'elle avait dansé, mademoiselle Navarre me demanda si je savais les paroles de cet air-là? Je les savais; en voici le début.

Aimable vainqueur,
Fier tyran d'un cœur,
Amour, dont l'empire
Et le martyre
Sont pleins de douceur! etc.

« Si je ne savais pas ces paroles, je les inventerais, lui dis-je, tant le moment est propre à me les inspirer. » Une conversation qui commençait ainsi ne devait pas sitôt finir. Nous passâmes la soirée ensemble; et, dans quelques moments tranquilles, elle me demanda quel était le nouvel ouvrage dont j'étais occupé. Je lui en dis le sujet,



et je lui en exposai le plan; mais je me plaiguis de la dissipation involontaire à laquelle j'étais forcé. « Voulez-vous, me dit-elle, travailler en paix, à votre aise, et sans distraction? venez-vousen passer quelques mois en Champagne, dans le village d'Avenay, où mon père a des vignes et une petite maison. Mon père est à Bruxelles, à la tete d'un magasin qu'il ne peut quitter; et c'est moi qui viens vaquer à ses affaires. Je pars demain pour Avenay; j'y serai seule, jusques après les vendanges. Dès que j'aurai tout arrangé pour vous y recevoir, venez m'y joindre. Il y aura bien du malheur si, avec moi et d'excellent vin de Champagne, vous ne faites pas de beaux vers. » Quelle raison, quelle sagesse, quelle force, auraisje opposées au charme irrésistible d'une pareille invitation? Je promis de partir au premier signal qu'elle me donnerait. Elle exigea de moi ma parole la plus sacrée de n'avoir aucun confident. Elle avait, disait-elle, les plus fortes raisons de cacher notre intelligence.

Depuis son départ jusqu'au mien pour Avenay, l'intervalle fut de deux mois; et, quoiqu'il fût rempli par une correspondance assidue et trèsanimée, tout ce qui dans l'absence peut le plus vivement intéresser l'esprit et l'ame, ne me sauvait pas de l'ennui. Les lettres que je recevais, inspirées par une imagination vive et brillante, en exaltant la mienne par les plus doux prestiges, ne me faisaient que plus ardemment dési-



rer de revoir celle qui, même en son absence, me causait ces ravissements. J'employai ce tempslà à dénouer le plus grand nombre des liaisons que j'avais formées, faisant entendre aux uns que mon nouveau travail me demandait la solitude, et prétextant avec les autres un voyage dans mon pays. Sans m'expliquer avec madame Harenc ni avec mademoiselle Clairon, je prévins leurs inquiétudes; mais, redoutant la curiosité et la pénétration de madame Denis, je gardai avec elle un silence absolu sur mon projet d'évasion. Ce fut un tort, je le confesse. Son amitié pour moi n'avait pas attendu des succès pour se déclarer. Inconnu dans le monde, j'étais reçu chez elle aussi cordialement que chez monsieur son oncle. Rien n'était négligé de tout ce qui pouvait me rendre sa maison agréable. Mes amis y étaient accueillis; ils étaient devenus les siens. Mon vieil ami, l'abbé Raynal, se souvient, comme moi, des soupers agréables que nous faisions chez elle. L'abbé Mignot son frère, le bon Cideville, mes deux abbés gascons de la rue des Mathurins, y portaient une gaieté franche; et moi, jeune et jovial encore, je puis dire qu'à ces soupers j'étais le héros de la table; j'y avais la verve de la foliei La dame et ses convives n'étaient guère plus sages, ni moins joyeux que moi; et, quand Voltaire pouvait s'échapper des liens de sa marquise du Châtelet; et de ses soupers du grand monde; il était trop heureux de venir rire aux éclats

avec nous. Ah! pourquoi ce bonheur facile, égal, paisible, inaltérable ne suffisait-il pas à mes désirs? Que fallait-il de plus à mes délassements, à la fin d'un long jour de travail et d'étude, et que voulais-je aller chercher dans ce dangereux Avenay?

Elle arriva enfin cette lettre tant désirée, si impatiemment attendue, qui devait marquer mon départ. Je logeais seul alors dans le voisinage du Louvre. Délivré du souci de la dépense de ma table, je m'étais séparé de mes compagnons de ménage, n'ayant à mon service qu'une vieille femme à six francs par mois, et qu'un barbier au même prix. Ce fut à mon barbier que je confiai le soin de me trouver un courrier de la poste aux lettres, qui, dans sa carriole, voulût me porter jusqu'à Reims avec ma petite valise. Il s'en offrit un à point nommé, et je partis. De Reims à Avenay, j'allai à franc étrier; et, quoiqu'on dise que l'amour a des ailes, en vérité il n'en eut pas pour moi; j'étais brisé en arrivant.

Ici, mes enfants, je jette un voile sur mes déplorables folies. Quoique ce temps soit éloigné, et que je fusse bien jeune encore, ce n'est pas dans un état d'enivrement et de délire que je reux paraître à vos yeux.

Mais ce que vous devez savoir, c'est que les perfides douceurs dont j'étais abreuvé furent mèlées des plus affreuses amertumes; que la plus seduisante des femmes était en même temps la plus capricieuse; que, parmi ses enchantements sa coquetterie inventait à chaque instant quelque moyen nouveau d'exercer sur moi son empire qu'à tout moment sa volonté changeait, et qu': tout moment il fallait que la mienne lui fût sou mise; qu'elle semblait se faire un jeu d'ayoir et moi, tour-à-tour, presque en même temps, l'amant le plus heureux, et le plus malheureux es clave. Nous étions seuls, et elle avait l'art de troubler notre solitude par des incidents imprévus. La mobilité de ses nerfs, la vivacité singulière des esprits qui les animaient, lui causaient des vapeurs, qui seules auraient fait mon tourment. Lorsqu'elle était le plus brillante d'enjoue ment et de santé, ses accès lui prenaient par des éclats de rire involontaires; au rire succédaient une tension dans tous ses membres, un tremble ment et des mouvements convulsifs qui se terminaient par des larmes. Ces accidents étaient plus douloureux pour moi que pour elle-même; mais ils me la rendaient plus chère et plus intéressante encore; heureux si ses caprices n'avaient pas occupé l'intervalle de ses vapeurs tête à tête au milieu des 📹 de Champagna



Les religiouses du village lui refusaient-elles l'entrée de leur jardin, c'etait pour elle une privation odieuse et insoutemble; toute autre promonade lui était insipide. Il fallait, avec elle, escalader les murs du jardin defendu. Le garde venait avec son fusil nous prier d'en sortir; elle n'en tenait compte. Il me conchut en joue; elle observait ma contenance. l'allais à lui, et fièrement je lui glissais un écu dans la main, mais sus qu'elle s'en aperçût; car elle eût pris cela pour un trait de faiblesse. Enfin elle prenait son parti d'elle-même, et nous nous retirions sans brent, mais en bon ordre et à pas leuts.

Une autre sois elle venuit avec l'air de l'inquetude, tenant en main la lettre, ou veritable, ou supposée, d'un amant malheureux, jaloux et turieux de mon bonheur, qui memicait de venir se venger sur moi de ses mepris. En me communquant cette lettre, elle regardant si je la brais de sang-froid, car elle n'estimant rien tant que le courage, et, si j'avais paru troublé, j'aurais eté

perdu dans son esprit

Dés que j'etais sorti d'une épreuve, elle en inventait d'autres, et ne me laissait pas le temps de resputer: mais, des situations par où elle me it passer, la plus perturna fot celle ce San pèce



chez lui; il n'y avait, disait-elle, qu'un seul moyen de l'appaiser, et ce moyen dépendait de moi; mais elle eût mieux aimé mourir que de me l'indiquer; c'était à mon amour pour elle à me l'apprendre. Je l'entendais très-bien; mais l'amour, qui, près d'elle, me faisait oublier le monde, ne me faisait pas m'oublier moi-même. Je l'adorais comme maîtresse, mais je n'en voulais point pour femme. J'écrivis à M. Navarre, en lui faisant l'éloge de sa fille, et en lui témoignant pour elle l'estime la plus pure, la plus innocente amitié. Je n'allai pas plus loin. Le bon homme me répondit que, si j'avais sur elle des vues légitimes (comme elle apparemment le lui faisait entendre), il n'était point de sacrifice qu'il ne fût disposé à faire pour notre bonheur. Je répliquai, en appuyant sur l'estime, sur l'amitié, sur les louanges de sa fille; je glissai sur le reste. J'ai lieu de croire qu'elle en fut mécontente; et, soit pour se venger du refus de sa main, soit pour connaître quel serait, dans un excès de jalousie, le caractère de mon amour, elle choisit, pour me percer le cœur, le trait le plus aigu et le plus déchirant. Dans un de ces moments où je devais la croire toute occupée de moi seul, comme j'étais occupé d'elle, le nom de mon rival, de ce rival jaloux dont elle m'avait menacé, fut celui qu'elle prononça. J'entendis de sa bouche : Ah! mon cher Betisy! Figurez-vous, s'il est possible, de quel transport je sus saisi; je sortis éperdu,

et, à grands cris, appelant ses valets, je demaniai des chevaux de poste; mais à peine m'étaise enfermé dans ma chambre pour me préparer a partir, elle accourut échevelée, et, frappant à ma porte avec des cris perçants et une violence afroyable, elle me sorça de lui ouvrir. Certes, si elle me voulait voir en moi qu'un malheureux iors de lui-même, elle dut triompher; mais, cifravée de l'état où elle m'avait mis, je la vis, à on tour, désolée et désespérée, se jeter à mes meds, et me demander grace pour une erreur iont, disait-elle, sa langue seule était coupable, et a laquelle ni sa pensée, ni son coeur, n'avaient consenti. Que cette scène sût jouée, c'est ce qui varait incrovable, et alors j'étais loin moi même i'v penser: mais, plus j'ai réfléchi depuis à l'insuccevable singularité de ce caractère romanesjue. plus j'ai trouvé possible qu'elle eût voulu me voir dans cette situation nouvelle, et que, vuchée après de la violence de ma douleur, elle cut voulu la modérer. Au moins est-il vrai que amais je ne la vis si sensible et si belle que dans et horrible moment. Aussi, après avoir été assez oug-temps inexorable, me laissai-je à la fin peruader et fléchir; mais, peu de jours après, son sere l'avant rappelée à Bruxelles, il fallut nous uniter. Nos adieux furent des serments de nous umer toujours; et, avec l'espérance de la revoir mentôt, m'étant séparé d'elle, je revius à Paris.

La cause de mon évasion n'était plus un mys-

tère: un poëte chansonnier, l'abbé de Lattaignant, chanoine de Reims, où il était alors, ayant appris cette aventure, en avait fait le sujet d'une épître à mademoiselle Navarre, et cette épître courait le monde. Je me trouvai donc avoir acquis la réputation d'homme à bonnes fortunes, dont je me serais bien passé; car elle me fit des jaloux, c'est-à-dire des ennemis.

Le lendemain de mon arrivée, je vis venir chez moi mes deux abbés gascons de la rue des Mathurins, et j'en reçus une semonce du sérieux le plus comique. « D'où venez-vous? me dit l'abbé Forest. Voilà une belle conduite! Vous vous échappez comme un voleur, sans dire un mot d'adieu à vos meilleurs amis! Vous vous en allez en Champagne! On vous cherche, on vous cherche en vain. Où est-il? Personne n'en sait rien; et cette femme intéressante, cette femme sensible que vous abandonnez, que vous laissez dans les alarmes, dans les pleurs, quelle barbarie! Allez, libertin que vous êtes, vous ne méritez pas l'amour qu'elle a pour vous. — Quelle est, lui demandaije, cette Ariane en pleurs? Et de qui parlez-vous? - De qui? reprit l'abbé Debon; de cette amante désolée qui vous a cru noyé, qui vous a fait chercher jusques aux filets de Saint-Cloud, et qui depuis a su que vous l'avez trahie, de madame Denis enfin. — Messieurs, leur dis-je, d'un ton ferme et d'un air sérieux, madame Denis est mon amie et rien de plus. Elle n'a pas le droit de se

phindre de ma conduite. Je lui en ai fait mystere, ainsi qu'à vous, parce que je l'ai dû. - Oui. di mystère, reprit Forest, pour mudemoiselle Navarre, pour une !... — Je l'interrompis. Tout beau! monsieur, bui dis-je; vous n'avez pas, je crois, l'intention de m'offenser, et vous m'offenseriez si vous alliez plus loin. Je ne me suis jamais permis de réprimande avec vous; je vous nrie de n'en pas user avec moi. — Eh! sandis! repliqua Forest, vous en parlez bien à votre aise! vous vous en allez lestement en Champagne boire ic meilleur vin du monde, avec une fille charmante, et nous, ici nous en payons les pots casses. On nous necuse d'avoir été ves confidents, vos approbateurs, vos complices. Madame Denis elic-même nous voit de mauvais ceil, nous reçoit troidement; enfin, puisqu'il faut vous le dire, aouta-t-il d'une voix pathétique, il n'y a plus de soupers chez elle; la pauvre femme est dans te deuil. - Ah! j'entends: voilà donc, ha dis-je, k grand crime de mon absence. Vraiment! je ne wétonne plus que vous m'avez grondé si fort. l'us de soupers! Allors, il faut les rétablir. Vous serez invité demain.» Un air de jubilation se remandia sur leur visage. « Ta crois donc, me dit un, qu'on va te pardonner? — Oui, dit l'antre, elle est honne semme, et la paix sera bientôt nite. - La paix de l'amitié, leur dis-je, sera touours facile à faire : il n'en est pas de mome de celle de l'amour; et la preuve qu'il n'est pour rien



dans la querelle, c'est qu'il n'en restera demain aucune trace. Adieu, je vais voir madame Denis. »

Elle me reçut avec un peu d'humeur, et se plaignit de l'inquiétude que mon escapade lui avait causée, comme à tous mes amis. J'essuyai ses reproches, et je confessai qu'à mon âge on n'était exempt ni de faiblesse ni de folie. Quant au secret de mon voyage, il m'était commandé; je n'avais pas dû le trahir. « N'allez pas, madame, ajoutai-je, en paraître offensée; on vous croirait jalouse, et c'est un bruit qu'il faut démentir plutôt que de l'autoriser. — Le démentir! dit-elle; est-ce qu'il se répand? — Non, pas encore, lui dis-je; mais vos convives dispersés pourraient bien le faire courir. Je viens d'en voir deux ce matin qui m'ont fait la scène la plus vive, et à qui vos soupers interrompus font croire que vous êtes au désespoir. » Je lui racontai cette scène; elle en rit avec moi, et sentit qu'en effet il était convenable de les inviter au plus vîte pour leur ôter l'idée d'une Ariane en pleurs. « Voilà, lui dis-je, ce qui s'appelle de l'amitié: facile, indulgente et paisible, rien ne l'altère, et avec elle on vit content, joyeux, de bon accord toute la vie; au lieu qu'avec l'amour... Avec l'amour! s'écriat-elle, que le Ciel m'en préserve! Cela n'est bon qu'en tragédie, et le comique, à moi, est le genre qui me convient. Vous, monsieur, qui devez savoir exprimer les tourments, les fureurs, les transports de l'amour tragique, vous avez besoin

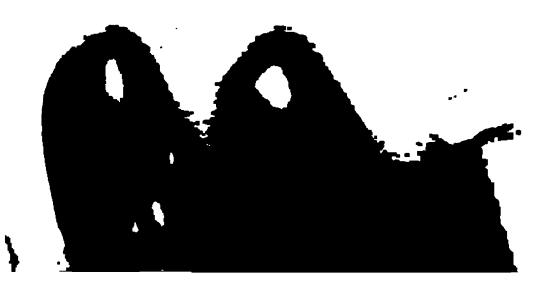

se quelqu'un qui vous en donne des leçons, et intends dire que pour cela vous vous êtes bien diressé. Je vous en fais mon compliment »

Helas! oui, je savais deja, par ma fatale experence, combien la passion de l'amour, même orsqu'on le croit heureux, est encore un état pemble et violent; mais jusque-là je n'en avais ponnu que les peines les plus legeres; il me réervait un supplice bien plus long et bien plus truei!

La première lettre que je reçus de mademoisele Navarre fut vive et tendre. La seconde fut raire encore, mais elle fut moins vive. La troiseme se fit attendre, et ce n'étaient plus que de mes etimeelles d'un seu mourant le m'en plaians, et cette plainte eut pour reponse de legères :xcuses: « Des têtes, des spectacles, du monde à recevoir, étaient les causes qu'on m'alleguait de ene negligence et de cette froideur. Je devais consitre les femmes: l'amosement et la dissipaon avaient pour elles tant d'attraits, qu'il fallait a moins dans l'absence leur permettre de s'y vier. » Ce fut alors que commença pour moi le ra supplice de l'amour. A trois lettres brûlantes « iechirantes, plus de reponse. le trouvai d'aord ce silence si incomprehensible, qu'après ue les facteurs avaient passe et m'avaient dit ces auts accablants, il n'y a rien pour vous, j'allais . 1 poste moi-même voir si quelque lettre à mon ciresse n'était pas restee au bureau, et, apres y

avoir été, j'y retournais encore. Dans cette attente continuelle et tous les jours trompée, je séchais, je me consumais.

J'ai oublié de dire qu'à mon arrivée à Paris, en passant par le cloître Saint-Germain-l'Auxerrois, un vieux tableau de Cléopâtre m'ayant frappé de ressemblance avec mademoiselle Navarre, je l'avais acheté bien vîte et l'avais emporté chez moi. C'était ma seule consolation. Je m'enfermais seul avec ce tableau, et lui adressant mes soupirs, je lui demandais, par pitié, un mot de lettre qui me rendît la vie. Insensé! comment cette image m'aurait-elle entendu? Celle à qui elle ressemblait ne daignait pas m'entendre. Cet excès de rigueur et de mépris n'était pas naturel. Je la croyais malade ou enfermée par son père, et gardée à vue comme une criminelle. Tout me semblait possible et vraisemblable, hormis l'affreuse vérité.

Je n'avais pu si bien renfermer ma douleur, que mademoiselle Clairon ne m'en eût fait avouer la cause; et tout ce qu'elle avait pu imaginer pour la flatter et l'adoucir, elle l'avait mis en usage. Un soir que nous étions dans le foyer de la comédie, elle entendit le marquis de Brancas-Cérest dire à quelqu'un qu'il arrivait de Bruxelles: « Monsieur le marquis, lui dit-elle, puis-je vous demander si vous y avez vu mademoiselle Navarre? — Oui, dit-il, je l'y ai vue plus belle et plus brillante que jamais, menant enchaîné à son

char le chevalier de Mirabeau, dont elle est amoureuse, et qui en est idolâtre. » l'étais présent: j'entendis sa réponse. Le cœur meurtri du coup, j'allai tomber chez moi comme une victime immolée. Ah! mes enfants! quelle folie que celle d'un jeune homme qui croit à la fidélité d'une femme déja célèbre par ses faiblesses, et à qui l'attrait du plaisir a fait oublier la pudeur!

Celle-ci, cependant, moins libertine que romanesque, parut avoir changé de mœurs dans ses amours avec le chevalier de Mirabeau; mais le roman n'en fut pas long, et il finit misérablement.

La bêvre qui m'avait saisi le soir même où javais appris mon malbeur, me tenait encore, krequ'un matin je vis entrer chez moi un beau jeune homme qui m'était inconnu et qui me déclina son nom. C'était le chevalier de Mirabeau: Monsieur, me dit-il, je m'annonce chez vous à deux titres: d'abord, comme l'ami intime de votre ami, sen le marquis de Vauvenargues, mon ancien camarade au régiment du roi. Je serais sier de mériter la place qu'il occupait dans votre cœur, et je désire de l'obtenir. Mon autre titre ne m'est pas aussi favorable. C'est celui de votre sucresseur auprès de mademoiselle Navarre. Je lui dois rendre ce témoignage qu'elle a pour vous l'estime la plus tendre. l'ai été souvent jaloux moi-même de la manière dont elle me parlait de vous, et à mon départ de Bruxelles, ce qu'elle



m'a le plus expressément recommandé a été de venir vous voir et vous demander votre amitié. »

« Monsieur le chevalier, lui répondis-je, vous me voyez malade; je le suis de votre façon, et je ne me sens pas disposé, je l'avoue, à prendre si subitement de l'amitié pour l'homme trop aimable qui m'a fait tant de mal; mais la manière noble, loyale et franche dont vous vous annoncez, m'inspire pour vous beaucoup d'estime; et, puisque je suis sacrifié, c'est du moins pour moi une consolation de l'être à un homme comme vous. Donnez-vous la peine de vous asseoir. Nous parlerons de notre ami, M. de Vauvenargues, nous parlerons aussi de mademoiselle Navarre, et de l'une comme de l'autre, je ne vous dirai que du bien. »

Après cette conversation, qui fut longue et intéressante: « Monsieur, me dit-il, je me flatte que vous ne serez point fâché d'apprendre que mademoiselle Navarre m'ait communiqué vos lettres. Les voici: elles ne font pas moins l'éloge de votre cœur que de votre esprit. En vous les rendant de sa part, je suis chargé de recevoir les siennes. — Monsieur, lui demandai-je, a-t-elle eu la bonté de m'écrire deux mots pour m'autoriser à vous les remettre? — Non, me dit-il; elle a compté, ainsi que moi, que vous voudriez bien m'en croire sur ma parole. — Pardon, lui répondis-je, pour ce qui me regarde, je puis donner ma confiance; je ne dispose alors que de ce qui

rese to more mais de secret d'un autro, je n'en disrese pas de maine. Copundant il est un incopun de nour consider, revous alter dire contrait, » d'uss arant de inun secretaire de paquet de tetres de arademoiselle Novarre : « Nous reconnaisser son seritaire, se reme voyas, dui dis-je, que je ne disrens roin de ce recuril; vous dui serev temoin con ses tetres un du bridés, » y l'instant à les ans un fen arec les minunes, se tands qu'elles hodiment ensemble : « Mon devou set remple, montai-jo, mon sacrifice set consonure, » Il ap-

The picket thing in the fullital less: 'Attachment's sentthe depend of respirer in the pile vil the columns. In any is any columns in the pile vil the columns in the pile will be sentthe following the property in the pile vil the columns in the pile of the columns in the columns i

The fact that the theory malade encore, dans mon lie, on liabsence du Sarcward qui me servait. Contents un matur quelqu'un entrer ches moi « Qui enclei » On me me respond point: mais on entre encre des vidence de mon alcoro, et, dans l'obsentite, pe me seus embrasses par une temme dont te viden. Appune sur le mon, me baignait de monse, « Qui étes rous » demandai de encore. El masse « Qui étes rous » demandai de encore. El masse espendente, un redouble d'embrassements, de saupires et de pleurs, l'infin an se lève, et is videndalementaille l'appune, en déshabille du masse double que jamas, dans sa douleur et un little double du me double.

dans ses larmes. « C'est vous, mademoiselle, m'écriai-je. Hélas! qui vous amène? Voulez-vous me faire mourir? » En disant ces mots, j'aperçus derrière elle le chevalier de Mirabeau, immobile et muet. Je crus être dans le délire; mais elle, se tournant vers lui d'un air tragique: « Voyez, monsieur, lui dit-elle, voyez qui je vous sacrifie: l'amant le plus passionné, le plus fidèle, le plus tendre, et le meilleur ami que j'eusse au monde; voyez en quel état mon amour pour vous l'a réduit, et combien vous seriez coupable si vous vous rendiez jamais indigne d'un tel sacrifice. » Le chevalier était pétrifié d'étonnement et d'admiration. « Êtes-vous en état de vous lever? me demandat-elle. — Oui, lui dis-je. — Eh bien! levez-vous et donnez-nous à déjeûner; car nous voulons que vous soyez notre conseil, et nous avons à vous communiquer des choses de grande importance.»

Je me lève, et, mon Savoyard étant arrivé, je leur fais apporter du café au lait. Dès que nous fûmes seuls: « Mon ami, me dit-elle, monsieur le chevalier et moi nous allons consacrer nos amours au pied des autels, nous marier, non pas en France, où nous aurions bien des difficultés à vaincre, mais en Hollande, où nous serons libres. Le maréchal de Saxe est furieux de jalousie. Voici la lettre qu'il m'a écrite. Il y traite légèrement monsieur le chevalier; mais il lui en fera raison. » Je lui représentai qu'un rival jaloux

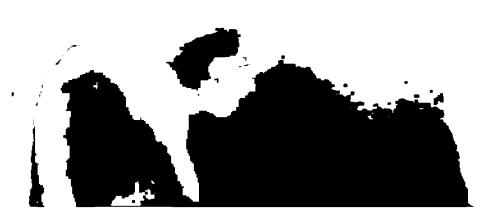

istali pas odlige ilitre juste annone son vinti. e in i un sanut guine ucquaidun in possible de न्याया वर्गाम पुराने वामार्थन संत्रां विद्याना वामार्थन वामार्थन वामार्थन वामार्थन वामार्थन वामार्थन वामार्थन कारम्भावका विश्वविद्याति का मेन्स्रोत विश्वविद्याति विभागति come Mouseour draduwning, spines son manager. र । अस्य न्यांकालामांक्रा नाम अस्याना अस्याना विश्व विश्वास्थ्यकार में कहा देशवामार में प्रकार विभावता में भारत हमा ाक्षा है। जनसङ्गा समान्य के सामाना रहा जाना है। वा अपन ... And the them in the second of the second a । रहेर ोर्क प्राथमध्य, वर्ष रंक्स विकास प्राप्त संभागाम विकास manifer quille er musumma musi it munusioni — े । । अक्टा, अक्टांसकाराहकोर, अं विद्यानने अर्थाद्व के सम ाणामधान्या, का क प्रवास क्यानामधान विकास रामक साम विकास का युवामकारायक, के कि सेरू मारू वाम वर्षीय क्षा अध्यक्ष वह बाह्य एकाम्पाहर के क्षेत्रक एक्सामान and a color manticities amountains in intermental Dans । न्याकः, अभूकारु वृद्धानामा क्याका विक्रो une, is apparent posses a gragman, that it imm ं अभ्यक्षांच्याः स अवन्यान्यातं व्याः कि अवभागिक वर्ष ात्राम्यका भेर स्थान विकास, भवान वस के व्यापनी भेर के क्षित्र क्रियास्थास्था भारतीय नामारू कर वृत्तार क्षा क्षिणेत्र ंता. विभवविषया हा. कि चीवायं . हमा वार्याय वीर प्राच ध्या, ज्यामाना त्रामा विकास commen, de qui un les voyants autren cinas ailes, le अध्याः क्षमा नेत्रस्यात स्थासक कर्याः व्यास्य वात कवि आग रण्यामाना कृता है। अध्यक्ष वेशामा के माना

e un diment des durmes, au dignis, au um de monnos, que l'in anum pour un depoissir e monnes de pour un interpunt de cour, dur

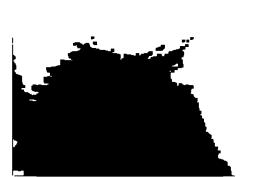

neux, orgueilleux et méchant, a été ma bête d'aversion.

Je ne puis exprimer le changement presque subit qui s'était fait en moi lorsque j'avais appris que le chevalier de Mirabeau aimait assez mademoiselle Navarre pour en faire sa femme. Guéri de mon amour et sur-tout de ma jalousie, je trouvai juste la préférence qu'elle lui avait donnée, et, loin d'en être humilié, je m'applaudis de la lui avoir cédée. Par-là je reconnus combien le sentiment de l'amour-propre et de la vanité blessée entrait dans les dépits et dans les chagrins de l'amour.

Cependant il me restait au fond du cœur un malaise, une inquiétude, un ennui qui me dominait. Ce tableau de Cléopâtre, que j'avais encore devant les yeux, avait perdu sa ressemblance: il ne me touchait plus; mais il m'importunait. et je m'en délivrai. Ce qui redoublait ma tristesse, c'était la perte de mon talent. Parmi les délices et les tourments d'Avenay, j'avais eu des heures de verve à donner au travail : mademoiselle Navarre m'y excitait elle-même. Les jours d'orage, comme elle avait peur du tonnerre, il fallait ou diner, ou souper dans ses caves (qui étaient celles du maréchal); et, au milieu de cinquante mille bouteilles de vin de Champagne, il était difficile de ne pas s'échauffer la tête. Il est bien vrai que ces jours-là mes vers étaient fumeux; mais la réflexion dissipait ces vapeurs. A

vesure que j'avançais, je lui lisais mes nouvelles serres. Pour les juger, elle allait s'asseoir sur ce u'cile appelait son trône : c'était, au baut des gues, un monticule de gazon entoure de quel-; ues broussailles; et il fallait voir dans ses lettres i iescription de ce trône qui nous attendat, asant-elle : celui d'Armide n'avait men de plus nchanteur. C'était là qu'à ses pieds je lui lisais nes vers; et. lorsqu'elle les approuvait, le les rovais les plus beaux du monde; mais quand le nazme int rompu, et que je me ws seul au noude, au-lieu des fleurs dont les sentiers de re etaient semés pour moi, je n'v trouvai que es epines. Le genie qui m'inspirait m'abandonna; non esprit et mon ame tomberent languissants comme les voiles d'un navire auquel tout-à-coup ranque le vent qui les enflait.

Vaniemoiselle Clairon, qui voyait la langueur u 'étais tombé, s'empressa d'y apporter remede. Von ami, me dit-elle, votre cour a besoin d'aimer, et l'emmi n'en est que le vide; il faut l'ocuper, le remplir. N'y a-t-il donc qu'une femme u moude qui puisse être aimable à vos veux?—ie n'en comais, lui dis-je, qu'une seule qui ut me consoler, si elle le voulait bien; mais erait-elle assez genéreuse pour le vouloir?— est ce qu'il faut savoir, reprit-elle avec un source. Est-elle de ma comaissance? je vous aiderai e puis — Oui, vous la comaissez, et vous ouves, beaucoup sur elle — Eh bien! nommez-

la-moi, je parlerai pour vous. Je lui dirai que vous aimez de bon cœur et de bonne foi; que vous êtes capable de fidélité, de constance, et qu'elle est sûre d'être heureuse en vous aimant — Vous croyez donc tout cela de moi? — Oui, j'en suis très-persuadée. — Ayez donc la bonté de vous le dire. — A moi, mon ami? — A vous-même. — Ah! s'il dépend de moi, vous serez consolé, et j'en serai bien glorieuse. »

Ainsi se forma cette nouvelle liaison, qui, comme on peut bien le prévoir, ne fut pas de longue durée, mais qui eut pour moi l'avantage de me ranimer au travail. Jamais l'amour et l'amour de la gloire ne furent mieux d'accord qu'ils l'étaient dans mon cœur.

Denis fut remis au théâtre; il eut, à la reprise, même succès que dans la nouveauté. Le rôle d'Arétie se ressentit du surcroît d'intérêt qu'y prenait celle à qui rien n'était plus cher que ma gloire. Elle y fut plus sublime, plus ravissante que jamais. Eh! qu'on s'imagine avec quel plaisir allaient souper ensemble l'actrice et l'auteur applaudis!

Mon enthousiasme pour le talent de mademoiselle Clairon était un sentiment trop vif en moi, trop exalté, pour qu'il me soit possible de démêler, dans ma passion pour elle, ce qui n'était que de l'amour; mais indépendamment des charmes de l'actrice, elle était encore à mes yeux une amante très-désirable par une jeunesse brilattraits d'un naturel aimable, sans mélange d'aucum caprice, et avec le désir unique et les soins les plus délicats de rendre son amant heureux. l'ant qu'elle aimait, personne n'aimait plus tendrement, plus passionnément qu'elle, ni de meilleure foi. Sûr d'elle comme de moi-même, la tête libre et l'ame en paix, je donnais au travail une partie du jour, et l'autre lui était réservée. Charmante je l'avais quittée; la même, et plus charmante encore, j'allais la retrouver. Quel dommage qu'un caractère si séduisant fût si léger, et qu'avec tant de sincérité, de fidélité même dans ses amours, elle n'eût pas plus de constance!

Elle avait une amie chez qui nous soupions quelquesois. Un jour, elle me dit: « N'y venez pas ce soir; vous y seriez mal à votre aise : le builli de Fleury doit y souper, et il me ramène.

— J'en suis connu, lui répondis-je naivement; il voudra bien me ramener aussi. — Non, me dit-elle, il n'aura qu'un vis-à-vis. » Ce mot fut un trait de lumière. Et comme elle m'en vit frappé : Eh bien! mon ami, reprit-elle, c'est une santaise, il saut me la passer. — Est-il bien vrai, lui demandai-je, parlez-vous serieusement? — Oui, le suis solle quelquesois; mais je ne serai jamais sansse. — Je vous en sais bon gré, lui dis-je, et je cède la place à M. le bailli. » Pour cette sois, je me sentis du courage et de la raison; et ce

qui m'arriva le lendemain m'apprit combien un sentiment honnête est plus analogue et plus doux à mon cœur qu'un goût frivole et passager.

Un avocat de mon pays, Rigal, vint me voir, et me dit : « Mademoiselle B\*\*\* vous a promis de ne jamais se marier sans le consentement de votre mère. Votre mère n'est plus; mademoiselle B\*\*\* n'en est pas moins fidèle à sa parole: il se présente pour elle un parti convenable; elle n'en veut accepter aucun sans votre propre con-- sentement. » A ces mots, je sentis renaître en moi, non pas l'amour que j'avais eu pour elle, mais une inclination si douce, si vive et si tendre que je n'y aurais point résisté, si ma fortune et mon état avaient eu quelque consistance. « Hélas! disje à Rigal, que ne suis-je en situation de m'opposer à l'engagement qu'on propose à ma chère B\*\*\*! mais malheureusement le sort que j'aurais · à lui offrir est trop vague et trop incertain. Mon avenir court des hasards d'où le sien ne doit pas dépendre. Elle mérite un bonheur solide; et je ne puis que porter envie à celui qui est en état de le lui assurer. »

Quelques jours après, je reçus de mademoiselle Clairon un billet conçu en ces mots: « Votre amitié m'est nécessaire dans ce moment. Je vous connais trop bien pour n'y pas compter. Venez me voir, je vous attends. » Je me rendis chez elle. Il y avait du monde. « J'ai à vous parler, me dit-elle en me voyant. » Je la suivis dans

son cabinet. « Vous me marquez, mademoiselle, que mon amitié peut, lui dis-je, vous être bonne à quelque chose. Je viens savoir à quoi, et vous assurer de mon zèle. — Ce n'est ni votre zèle ni votre amitié seule que je réclame, me dit-elle, c'est votre amour; il faut que vous me le rendiez. » Alors, avec une ingénuité, qui, pour tout autre que moi, aurait été plaisante, elle me dit combien cette poupée, le bailli de Fleury, avait peu mérité que j'en fusse jaloux. Après cet humble aveu, tout ce qu'une friponne aimable peut avoir de plus séduisant, elle l'employa, mais en vain, pour regagner un cœur où la réflexion avait éteint l'amour.

« Vous ne m'avez pas trompé, lui dis-je, et, aussi sincère que vous, je me fais un devoir de ne pas vous tromper. Nous sommes faits pour être amis, nous le serons toute la vie, si vous le voulez bien; mais nous ne serons plus amants. » J'abrège un dialogue dont ce fut là pour moi la conclusion invariable. En la laissant triste et confuse, je sentis cependant que j'étais un peu trop vengé.

Aristomène était achevé; je le lus aux comédiens. Mademoiselle Clairon assista à cette lecture avec une dignité froide. On nous savait brouillés: je n'en fus que plus applaudi. C'était un problème parmi les comédiens, si je lui donnerais le rôle de la femme d'Aristomène. Elle en fut inquiète, sur-tout lorsqu'elle apprit que les autres rôles

étaient distribués. Elle reçut le sien, et, un quart d'heure après, elle arriva chez moi avec une de ses amies. « Tenez, monsieur, me dit-elle, (en entrant de l'air dont elle entrait sur le théâtre, et en jetant sur ma table le cahier qu'on lui avait remis), je ne veux point du rôle sans l'auteur; car l'un m'appartient comme l'autre. — Ma chère amie, lui dis-je en l'embrassant, à ce titre je suis à vous : n'en demandez pas davantage. Un autre sentiment nous rendrait malheureux. --- Il a raison, dit-elle à sa compagne : ma mauvaise tête ferait son tourment et le mien. Venez donc, mon ami, venez diner chez votre bonne amie. » Dès ce moment l'intimité la plus parfaite s'établit entre nous; elle a duré trente ans la même; et, quoiqu'éloignés l'un de l'autre par mon nouveau genre de vie, rien n'a changé le fond de nos sentiments mutuels.

A-propos de cette amitié libre et sûre qui régnait entre nous, je me rappelle un trait qui ne me doit point échapper.

Mademoiselle Clairon n'était ni riche, ni économe; souvent elle manquait d'argent. Un jour elle me dit: « J'ai besoin de douze louis. Les avez-vous? — Non, je ne les ai pas. — Tâchez de me les procurer, et apportez-les moi ce soir dans ma loge, à la comédie. » Aussitôt je me mets en course. Je connaissais bien des gens riches; mais je ne voulais point m'adresser à ceux-là. J'allai à mes abbés gascons et à quelques autres

de cette classe; je les trouvai à sec. l'arrivai triste dans la loge de mademoiselle Clairon. Elle était tête-à-tête avec le duc de Duras. « Vous venez bien tard, me dit-elle. — Je viens, lui dis-je, d'être en quête de quelque argent qui m'est dû, mais j'ai perdu mes pas. » Cela dit, et bien entendu, j'allai prendre place dans l'amphithéâtre, lorsque, du bout du corridor, je m'entendis appeler par mon nom. Je me tourne, et je vois le duc de Duras qui vient à moi, et qui me dit: « Je viens de vous entendre dire que vous avez besoin d'argent; combien vous faut-il?» A ces mots il tira sa bourse. Je le remerciai en disant que je n'en étais point pressé. « Ce n'est pas là répondre, insista-t-il; quel est l'argent que vous deviez toucher? — Douze louis, lui dis-je enfin. - Les voilà, me dit-il, mais à condition que toutes les fois que vous en manquerez, vous vous adresserez à moi. » Et lorsque je les lui rendis et le pressai de les reprendre : « Vous le voulez absolument, me dit-il? je les reprends donc; mais souvenez-vous que cette hourse où je les remets est la vôtre. » Je n'usai point de ce crédit; mais depuis ce moment il n'est point de bontés qu'il ne m'ait témoignées. Nous nous sommes trouvés ensemble à l'Académie française; et dans toutes les occasions, j'ai eu lieu de me louer de lui. Il avait de la joie à saisir les moments de me rendre de bons offices. Quand je dinais chez lui, il me donnait toujours de son meilleur vin de Champagne; et, dans les accès de sa goutte, il témoignait encore du plaisir à me voir. On le disait léger; assurément il ne le fut jamais pour moi. Revenons à *Aristomène*.

Voltaire alors était à Paris. Il avait eu envie de connaître ma piéce avant qu'elle fût achevée, et je lui en avais lu quatre actes dont il avait été content. Mais l'acte qui me restait à faire lui donnait de l'inquiétude; et ce n'était pas sans raison. Dans les quatre actes qu'il avait entendus, l'action paraissait complète et suivie d'un bout à l'autre. « Quoi! me dit-il après la lecture, prétendez-vous, dès votre seconde tragédie, vous affranchir de la règle commune? Lorsque j'ai fait la mort de César, en trois actes, c'était pour un collége, et j'avais pour excuse la contrainte où j'étais de n'y introduire que des hommes; mais vous, au grand théâtre, et dans un sujet où rien ne vous aura gêné, donner une pièce tronquée, et en quatre actes, forme bizarre dont vous n'avez aucun exemple! c'est à votre âge une licence malheureuse que je ne saurais vous passer. — Aussi, lui dis-je, n'ai-je pas dessein de la prendre, cette licence. Ma pièce est en cinq actes dans ma tête, et j'espère bien les remplir. — Et comment? me demanda-t-il: je viens d'entendre le dernier acte; tous les autres se suivent, et vous ne pensez pas sans doute à prendre l'action de plus haut? - Non, répondis-je, l'action commencera et finira comme vous l'avez vu; le reste

ce grandes desuces »

Le jour de la premiere representation, à voulut se viener derriere mon dans ma loge; et je dui ine the premium and the first breside insert smart e missi trembiant que moi-meme. A-present. me lit-il, avant qu'on ne levat la code, apprenennor i sa koas tres che l'arte dar koas armidant » e im rappeiai qu'i la tin du second acte d etait it que la jemme et le ils d'Erstomeue alment tre juges, et qu'au commencement du troisieure in appreciant qu'ils amient ete consimmes a l'h neu im dissie, ce jugement, que j'avais suppose se russer dans l'entracte, je l'ai mis sur la scene. — Quai la tournelle sur le theâtre, s'errent-d': vous me tutes trembier — Out, lut dis-je, c'est un cened, mus il etut mexicidie; c'est a Chiron ie mie smiter, t

Aristoment ent au moins autant de succes que Jerre. Voltaire, a chaque appaluulissement, me exemt ians ses bras : auta es qui l'abuna et le ut cressullir de joie, ce tut l'affet du troisieme acte. Lorsqu'il vit Léonide chargée de fers, en criminelle, paraître au milieu de ses juges, et avec son grand caractère les dominer, s'emparer de la scène et de l'ame des spectateurs, tourner sa défense en accusation, et discernant parmi les sénateurs les vertueux amis d'Aristomène de ses perfides ennemis, attaquer, accabler ceux-ci de la conviction de leur scélératesse; au bruit de l'applaudissement qu'elle enleva, Brave Clairon! s'écria Voltaire, macte animo, generose puer!»

Certainement personne ne sent mieux que moi combien, du côté du talent, j'étais peu digne de lui faire envie; mais le succès était assez grand pour qu'il en fût jaloux, s'il avait eu cette faiblesse. Non, Voltaire avait trop le sentiment de sa supériorité pour craindre des talents vulgaires. Peutêtre qu'un nouveau Corneille ou qu'un nouveau Racine lui aurait fait du chagrin; mais il n'était pas aussi facile qu'on le croyait d'inquiéter l'auteur de Zaïre, d'Alzire, de Mérope, et de Mahomet.

A cette première représentation d'Aristomène, je sus encore obligé de me montrer sur le théâtre, mais aux représentations suivantes mes amis me donnèrent le courage de me dérober aux acclamations du public.

Un accident interrompit mon succès et troubla ma joie. Roselli, cet acteur dont j'ai déja parlé, jouait le rôle d'Arcire, ami d'Aristomène, et le jouait avec autant de chaleur que d'intel-



higence. Il n'était ni beau ni bien fait; il avait même dans la prononciation un grassévement très-sensible; mais il faisait oublier ses défauts par la décence de son action, et par une expression pleine d'esprit et d'ame. Je lui attribuais le succès du dénouement de ma tragédie; et en effet voici comment il l'avait décidé. Lorsque, dans la dernière scène, en parlant du décret par lequel le sénat avait mis le comble à ses atrocités, il dit:

Théonis le désend et s'en nomme l'auteur.

Il s'aperçut que le public se soulevait d'indignation; et aussitôt s'avançant au bord du théâtre, avec l'action la plus vive, il cria au parterre, comme pour l'appaiser:

Je m'élance, et lui plonge un poignard dans le cœur.

A l'attitude, au geste qui accompagna ces mots, on crut voir Théonis frappé; et ce fut dans toute la salle un transport de joie éclatant.

Or, après la sixième représentation de ma pièce, et, dans la plus grande chaleur du succès, on vint m'annoncer que Roselli était attaqué d'une fluxion de poitrine; et, pour le remplacer dans son rôle, on me proposait un acteur incapable de le jouer. C'était pour moi un très-grand préjudice que d'interrompre cette affluence du public; mais c'eût été un plus grand mal encore que de dégrader mon ouvrage. Je demandai que les représentations en fussent suspendues jusques au rétablissement de la santé de Roselli; et ce ne fut que l'hiver suivant qu'Aristomène fut remis au théâtre.

A la première représentation de cette reprise l'émotion du public fut si vive qu'il demanda encore l'auteur. Je refusai de paraître sur le théâtre; mais j'étais au fond d'une loge. Quelqu'un m'y aperçut du parterre, et cria, le voilà! La loge était vers l'amphithéâtre; tout le parterre fit volte-face; il fallut m'avancer, et par une humble salutation répondre à cette nouvelle faveur.

L'homme qui, du fond de sa loge, m'avait pris dans ses bras pour me présenter au public, va occuper dans ces Mémoires une place considérable, par le mal qu'il me fit en me voulant du bien, et par les attrayantes et nuisibles douceurs qu'eut pour moi sa société. C'était M. de la Poplinière. Dès le succès de Denys le Tyran, il m'avait attiré chez lui. Mais, à l'époque dont je parle, le courage qu'il eut de m'offrir pour retraite sa maison de campagne, au risque de déplaire à l'homme tout-puissant que j'avais offensé, m'attacha fortement à un hôte si généreux. Le péril d'où il me tirait avait pour cause une de ces aventures de jeunesse où m'engageait mon imprudence, et qui apprendront à mes enfants à être plus sages que moi.

## LIVRE QUATRIÈME.

Lanns que je logeais encore dans le quartier · m Luxembourg, une ancienne actrice de l'Opéra-Comique, la Darimat, amie de mademoiselle Claiou, et mariee avec Durancy, acteur comique ians une troupe de province, etant accouchee à Paris, avait obtenu de mon actrice qu'elle fût marraine de son enfant, et moi j'avais été pris vour parrain. De ce bapteine il arriva que ma commère Durancy qui, chez mademoiselle Clairou, m'entendait quelquefois parler sur l'art de 'a declamation, me dit un jour : « Mon compère, voulez-vous que je vous donne une jeune et jolie actrice à former? Elle aspire à debuter dans le tragique, et elle vaut la peine que vous lui donmez des leçons. C'est mademoiselle Verrière, "une des protegees du marechal de Saxe. Elle est votre voisine; elle est sage, elle vit fort decemment avec sa mère et avec sa sœur. Le marechal, comme vous savez, est alle voir le roi de Prusse. et nous voulons, à son retour, lui donner le plaisir de trouver sa pupille au theâtre, jouant Zoire et Iphigenie mieux que mademoiselle Gausin. Si vous voules vous charger de l'instruire.

demain je vous installerai; nous dinerons chez elle ensemble.

Mon aventure avec mademoiselle Navarre ne m'avait point aliéné le maréchal de Saxe; il m'avait même témoigné de la bienveillance; et, avant qu'Aristomène fût mis au théâtre, il m'avait fait prier d'aller lui en faire la lecture. Cette lecture, tête-à-tête, l'avait intéressé: le rôle d'Aristomène l'avait ému. Il trouva celui de Léonide théâtral. « Mais, corbleu! me dit-il, c'est une fort mauvaise tête que cette femme-là! je n'en voudrais pas pour rien. » Ce fut là sa seule critique. Du reste, il fut content, et me le témoigna avec cette franchise noble et cavalière qui sentait en lui son héros.

Je fus donc enchanté d'avoir une occasion de faire quelque chose qui lui fût agréable, et trèsinnocemment, mais très-imprudemment, j'acceptai la proposition.

La protégée du maréchal était l'une de ses maîtresses; elle lui avait été donnée à l'âge de dix-sept ans. Il en avait eu une fille, reconnue et mariée depuis sous le nom d'Aurore de Saxe. Il lui avait fait, à la naissance de cette enfant, une rente de cent louis: il lui donnait de plus, par an, cinq cents louis pour sa dépense. Il l'aimait de bonne amitié; mais quant à ses plaisirs, elle n'y était plus admise. La douceur, l'ingénuité, la timidité de sou caractère n'avaient plus rien d'assez piquant pour lui. On sait qu'aveç beau-



coup de noblesse et de fierté dans l'ame, le marceiral de Saxe avait les moeurs grivoises. Par poùt autant que par système, il voulait de la oie dans ses armées, dispit que les Français n'alment jamais si bien que lorsqu'on les menait gaiment, et que ce qu'ils craignaient le plus à la merre, c'était l'ennui. Il avait toujours dans ses amps un Opéra-Comique. C'était à ce spectacle m'il donnait l'ordre des batailles; et ces jours-rentre les deux pièces, la principale actrice amonçait ainsi: Messieurs, demain relache que caitre, à cause de la bataille que donnera M. le l'arechal; après-demain, le Coq du Village, les lamours grivois, etc.

Deux actrices de ce théâtre. Chantilly et Beaunenard, étaient ses deux maîtresses favorites, et
cur rivalité, leur jalousie, leurs caprices lui donment, disait-il, plus de tourments que les hussards
le la reine de Hongrie. L'ai lu ces mots dans
l'ine de ses lettres. C'était pour elles que madenoiselle Navarre avait eté négligée. Il trouvait
en elle trop de hauteur, et pas assez de complaiance et d'abandon. Mademoiselle Verrière, avec
miniment moins d'artifice, n'avait pas même
l'unbition de le disputer à ses rivales; elle semmait se reposer sur sa beauté du soin de plaire,
sus y contribuer d'ailleurs que par l'égalité d'un
caractère aimable et par son indolence à se laisser
umer.

Les premières scènes que nous répétaines en-



semble furent celles de Zaïre avec Orosmane. Sa figure, sa voix, la sensibilité de son regard, son air de candeur et de modestie s'accordaient parfaitement avec son rôle; et dans le mien je ne mis que trop de véhémence et de chaleur. Dès notre seconde leçon, ces mots Zaïre, vous pleurez! furent l'écueil de ma sagesse.

La docilité de mon écolière me rendit assidu; cette assiduité fut malignement expliquée. Le maréchal, qui était alors en Prusse, instruit de notre intelligence, en prit une colère peu digne d'un aussi grand homme. Les cinquante louis que mademoiselle Verrière touchait par mois lui furent supprimés, et il annonça que de sa vie il ne reverrait ni la mère ni son enfant. Il tint parole, et ce ne fut qu'après sa mort, et un peu par mon entremise, qu'Aurore fut reconnue et élevée dans un couvent comme fille de ce héros.

Le délaissement où tombait ma Zaïre nous accabla tous les deux de douleur. Il me restait quarante louis du produit de ma nouvelle tragédie; je la priai de les accepter. Cependant mademoiselle Clairon et tous nos amis nous conseillèrent de cesser de nous voir, au moins pour quelque temps. Il nous en coûta bien des larmes, mais nous suivîmes ce conseil.

Le maréchal revint. J'entendais dire de tous côtés qu'il était furieux contre moi. J'ai su depuis par le maréchal de Loewendal, et par deux



carres de ses amis. Sourdis et Plavacourt, qu'ils vaient eu bien de la peine à retenir les mouvements de sa colère. Il allait disant dans le monde, la cour, et au roi lui-même, que ce petit insent de poëte lui prenait toutes ses maîtresses e n'avais cependant que celles qu'il abandonant. Il montrait un billet de moi qu'un pertide aquais avait vole à celle-ci. Heureusement dans e billet, à propos de la tragedie de Cécopeitre, l'aquelle je travaillais, il etait dit qu'antoine rait un heros en amour comme en guerre. « Et et antoine, disait le marechal, vous entendez l'en qui il est » Cette allusion à laquelle je avais point pensé, en le flattant, le calmaît a peu.

Cependant j'etais dans des transes d'autant cus crueiles, que j'etais resolu, au perd de ma le de me venger de lui s'il m'eût fait insulter. I'uns cette situation, l'une des plus penibles où je ue sois trouve. M de la Poplinière me proposa de me retirer chez lui à la campague, et d'un autre le le prince de l'urenne me soulagez du charm ou j'etais de laisser ma Zaire dans l'infortune. Le prince, me trouvant un soir dans le fover le la Comédie française, vint à moi, et me dit : lous êtes cause que le marechal de Saxe a mitte mademoiseile Verrière: voulez-vous me conner votre parole de ne plus la voir ! son malzeur sera repare. « Ceci m'expliqua le mystère in rendez-vous qu'eile mavait donne la veille

dans le bois de Boulogne, et des pleurs qu'elle avait versés en me disant adieu. « Oui, mon prince, je vous la donne, lui répondis-je, cette parole que vous me demandez. Que mademoiselle Verrière soit heureuse avec vous; je consens à ne plus la voir. » Il la prit, et je fus fidèle à ma promesse.

Retiré, presque solitaire, dans cette maison de campagne bien différente alors et de ce qu'elle avait été et de ce qu'elle fut depuis, j'eus tout le temps de me livrer à mes réflexions sur moimême. Je tournai les yeux vers l'abyme au bord duquel je venais de passer. Le héros de Fontenoy, l'idole des armées et de la France entière, l'homme devant qui la plus haute noblesse du royaume était dans le respect, et que le roi lui-même accueillait avec toutes les distinctions qui peuvent flatter un grand homme, était celui à qui j'avais manqué, sans avoir même pour excuse l'égarement d'un fol amour. Cette fille imprudente et faible ne m'avait point dissimulé qu'elle tenait à lui par ses bienfaits, et comme au père de son enfant. J'étais si bien instruit et si persuadé du risque épouvantable que nous courions ensemble, que, lorsqu'à des heures indues je me glissais chez elle, ce n'était jamais qu'en tremblant. Je la trouvais, je la laissais encore plus tremblante elle-même. Il n'était point de plaisir qui n'eût été trop cherement payé par nos frayeurs d'ètre surpris et dénoncés. Et si le maréchal, instruit

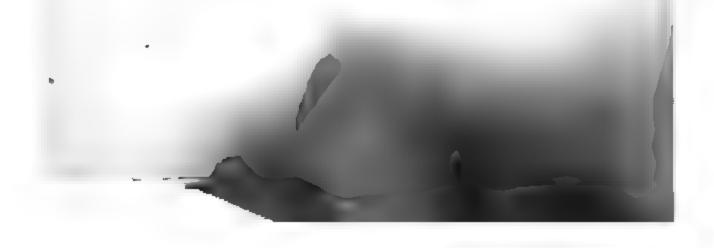

e ma timérité, dédaignant de môter la vie, seit fait seulement insulter par un de ses valets, su apposais à cette crainte qu'une resolution à mueille je ne puis penser sans fremir. « Ah. fremserz comme moi, mes enfints, des dangers me m'a fait courir une trop ardente jeunesse, mur une linison fortuite et passagère, sans autre muse que l'attrait du plaisir et de l'occasion. J'ai mu devoir vous marquer l'ecueil pour vous pré-erver du maufrage. »

Peu de temps après, le maréchal mourut. Il aut imi par se montrer magnanime envers moi, nume le lion de la fible envers le sourierau, à a premiere représentation de Cleopaire, s'etant muvé dans le corridor face à face avec moi, en orant de sa loge rencontre qui me fit pàlir à avait en la bouté de me dire ces mots d'appropatue : Fort bien, monsieur, jort bien! Je repetai sincerement en lui le defenseur de ma narie et l'homme genereux qui m'avait pardonné; aurie et l'homme genereux qui m'avait pardonné; a moi, je fis ainsi son epitaphe:

A Courtray Fabius, Annibal à Bruxelles, Sur la Meuse Comié, Turenne sur le Rhin, Au leopard farouche il imposa le frein, Et de l'aigle rapule il abettit les ailes.

La retraite où je me sauvais des tentations de Inis, m'en offrit bientôt de nouvelles; mais dans R moment-la elle ne me donnait que de serieuses dans le bois de Boulogne, et des pleurs qu'elle avait versés en me disant adieu. « Oui, mon prince, je vous la donne, lui répondis-je, cette parole que vous me demandez. Que mademoiselle Verrière soit heureuse avec vous; je consens à ne plus la voir. » Il la prit, et je fus fidèle à ma promesse.

Retiré, presque solitaire, dans cette maison de campagne bien différente alors et de ce qu'elle avait été et de ce qu'elle fut depuis, j'eus tout le temps de me livrer à mes réflexions sur moimême. Je tournai les yeux vers l'abyme au bord duquel je venais de passer. Le héros de Fontenoy, l'idole des armées et de la France entière, l'homme devant qui la plus haute noblesse du royaume était dans le respect, et que le roi lui-même accueillait avec toutes les distinctions qui peuvent flatter un grand homme, était celui à qui j'avais manqué, sans avoir même pour excuse l'égarement d'un fol amour. Cette fille imprudente et faible ne m'avait point dissimulé qu'elle tenait à lui par ses bienfaits, et comme au père de son enfant. J'étais si bien instruit et si persuadé du risque épouvantable que nous courions ensemble, que, lorsqu'à des heures indues je me glissais chez elle, ce n'était jamais qu'en tremblant. Je la trouvais, je la laissais encore plus tremblante elle-même. Il n'était point de plaisir qui n'eût été trop chèrement payé par nos frayeurs d'être surpris et dénoncés. Et si le maréchal, instruit

the constitution of places of the l'occasion l'air ciever du multiple »

Peu de tamps après, le maréchal mourut Il out uni par sa montrer magamime euvers moi, comma la hon de la fible euvers le souriceau, comma la hon de la fible euvers le souriceau, comma la hon de la fible euvers le souriceau, comma dans le corridor fine à fine avec moi, en corant de sa loge rencontre qui ma fit pàlin à trait eu la bonte de me dire ces mots d'approprient et l'homme genereux qui m'arait pardonne; roure et l'homme genereux qui m'arait pardonne; et moi, je fis ainsi son épitaphe:

L'ouvers, Eshius. Amilial à Brazalles... Far la Mouse Comle., Turenne sur le Rhin... La leoparel inconche il imposa le ireir... Et de l'aigie regide il abatut les ales.

La retraite où je me savais des tentations de sont sion : sollouvou ob voivaid fixito alle un serienses sossisses de pop finance un alle ul-dumnum : leçons de mœurs. Pour faire connaître la cause de la tristesse silencieuse et sombre qui régnait alors dans un lieu qui avait été le séjour des plaisirs, il faut que je revienne un peu sur le passé, et que je dise comment s'était formé et détruit cet enchantement.

M. de la Poplinière n'était pas le plus riche financier de son temps, mais il en était le plus fastueux. D'abord il avait pris pour maîtresse, et depuis pour femme, la fille d'une comédienne. Son intention n'avait pas été de se marier avec elle; mais elle avait su l'y obliger : voici par quel moyen. La fameuse de Tencin, après avoir élevé son frère à la dignité de cardinal, et l'avoir introduit dans le conseil d'état, avait par lui un crédit obscur, mais puissant, auprès du vieux cardinal de Fleury. Mademoiselle Daucour se fit présenter à elle, et en jeune innocente qui avait été séduite, elle se plaignit que M. de la Poplinière, après l'avoir flattée de l'espérance d'être sa femme, ne pensait plus à l'épouser. « Il vous épousera, et j'en fais mon affaire, dit madame de Tencin. Cachez-lui que vous m'ayez vue, et dissimulez avec lui. »

Le moment critique du renouvellement du bail des fermes approchait, et, parmi les anciens fermiers généraux, c'était à qui serait conservé sur la liste. On fit entendre au cardinal de Fleury que c'était le moment de faire cesser un scandale qui affligeait tous les gens de bien. On lui représents mademoiselle Daucour comme une victime intéressante de la séduction, et la Poplimere comme un de ces hommes qui se jouent ne l'impocence après avoir surpris sa faiblesse et su homme foi.

Ce n'était pas encore parmi les financiers un have autorisé que celui des maîtresses publiquement entretenues, et le cardinal se piquait de maintenir les bonnes mœurs. Lors donc que la Poplimière alla solliciter ses bontés pour le nouvezu bail, le cardinal lui demanda ce que c'était ene mademoiselle Dancour. «C'est une jeune personne dont j'ai pris soin, » lui répondit la Poplimere, et il hui fit l'eloge de son esprit, de ses talents et de sa bonne éducation. « Je suis bien asse, reprit le cardinal, de tout le bien que vous nien dites. Tout le monde en parle de même, et l'intention du roi est de donner votre place à celui qui l'épousera. Il est bien juste au moins qu'après l'avoir séduite, vous lui laissiez pour dot l'etat qu'elle avait droit d'attendre de vous-même, et que vous lui aviez promis. » La Poplinière vouut se défendre d'avoir pris cet engagement. « Vous "avez abusée, insista le ministre, et sans vous elle aurait encore son innocence. Il faut réparer ce tortla : c'est le conseil que je vous donne, et ne tardez pas à le snivre, sans quoi je ne puis rien pour vous. » Perdre sa place ou épouser, l'alternative était pressante. La Poplinière prit le parti le moins ficheux: mais, à sa résolution foroée,



il voulut donner l'apparence d'une volonté libre, et le lendemain, au réveil de mademoiselle Daucour: « Levez-vous, lui dit-il, et avec votre mère, venez où je vais vous conduire. » Elle obéit. Ce fut chez son notaire qu'il les mena. « Écoutez, leur dit-il, la lecture de l'acte que nous allons signer. » C'était le contrat de mariage. Le coup de théâtre parut produire son effet: la fille eut l'air de se pâmer, la mère embrassa les genoux de celui qui mettait le comble à ses bontés et à leurs vœux. Il jouit pleinement de leur feinte reconnaissance, et, tant qu'il fut dans l'illusion d'un époux qui se croit aimé, il vit sa maison embellie par les enchantements de sa brillante épouse. Le plus grand monde était de ses soupers et de ses fêtes; mais bientôt les inquiétudes et les soupçons jaloux troublèrent son repos. Sa femme avait pris son essor. Portée dans un tourbillon où il ne pouvait pas la suivre, on lui donnait à elle des soupers dont il n'était pas, et par des lettres anonymes, on se faisait un plaisir malin de l'avertir qu'il était la fable et le jouet de cette cour brillante que sa femme tenait chez lui. C'était dans ce temps-là qu'il m'y avait attiré; mais je ne fus d'abord que de sa société particulière. Là, je trouvai le célèbre Rameau; Latour, le plus habile peintre en pastel que nous ayons eu; Vaucanson, ce merveilleux mécanicien; Carle-Vanloo, ce grand dessinateur et ce grand coloriste, et sa femme qui, la première, avec sa voix

oc rossignol, nous avait fait connaître les chants of Iltalie.

Madame de la Poplinière me marquait de la menveillance. Elle voulut entendre la lecture Aristomène, et de tous les critiques dont j'avais ors conseil, ce fut à mon gre le meilleur. Après troir entendu ma pièce, elle en fit l'analyse avec me darté, une précision surprenante, me retraça de soème en soène le cours de l'action, remarqua ies endroits qui lui avaient paru beaux, comme reux qu'elle trouvait saibles; et, dans toutes les : mections qu'elle me demanda, ses observations me frappèrent comme autant de traits de lunnere. Ce coup-d'œil si vif, si rapide, et cepencant si juste, étonna tout le monde, et dans cette iecture, quoiqu'assez applaudi moi-même, je àns dire que son succès fut plus éclatant que le men. Son mari en était tristement interdit. A ravers son admiration pour cette heureuse faciine de mémoire et d'intelligence, pour cette verve d'eloquence qui tenait de l'inspiration, enfin pour cet accord de l'esprit et du goût qui 'etopnait comme nous dans sa femme, on voyait percer, malgré lui, un fond d'humeur et de chacrin dont lui seul connaissait la cause. Il avait mulu la retirer de ce grand monde où elle était ancee; mais elle avait traité de tyrannie caprimense et d'esdavage humiliant la gêne où il prérendait la réduire, et de là les scènes violentes ruil y avait entre eux sans témoins.

La Poplinière se soulageait avec nous, sur-tout avec moi, par des satires de ce monde dont il était excédé, disait-il, et dont il voulait s'éloigner. Il m'avait engagé à loger près de lui. Ma simplicité, ma franchise, lui convenaient. « Vivons ensemble, me disait-il, nous sommes faits pour nous aimer, et laissez là, croyez-moi, ce monde qui vous a séduit, comme il m'avait séduit moimême. Et qu'en attendez-vous? — Des protecteurs, lui dis-je, et quelques moyens de fortune. - Des protecteurs! Ah! si vous saviez comme tous ces gens-là protègent!... De la fortune! et n'en ai-je pas assez pour nous deux? Je n'ai point d'enfant, et, grâce au Ciel, je n'en aurai jamais. Soyez tranquille, et ne nous quittons pas; car je sens tous les jours que vous m'êtes plus nécessaire.»

Malgré sa répugnance à me voir lui échapper, il ne put refuser à madame de Tencin, qu'il ménageait par politique, il ne put, dis-je, lui refuser de me mener chez elle pour lui lire ma tragédie: c'était Aristomène qu'on venait de jouer. L'auditoire était respectable. J'y vis rassemblés Montesquieu, Fontenelle, Mairan, Marivaux, le jeune Helvétius, Astruc, je ne sais qui encore, tous gens de lettres ou savants, et au milieu d'eux une femme d'un esprit et d'un sens profond, mais qui, enveloppée dans son extérieur de bonhomie et de simplicité, avait plutôt l'air de la ménagère que de la maîtresse de la maison:

ctait là madame de Tencin. J'eus besoin de tous es poumons pour me faire entendre de Fontemie; et quoique bien près de son oreille, il me llait encore prononcer chaque mot avec force : a haute voix; mais il m'écoutait avec tant de onté qu'il me rendait doux les efforts de cette esture pénible. Elle fut, comme vous pensez ien, d'une monotonie extrême, sans inflexions, ans nuances, cependant je sus honoré des sufrages de l'assemblée; j'eus même l'honneur d'être lu diner de madame de Tencin; et dès ce joura jaurais été inscrit sur la liste de ses convives; nais M. de la Poplinière n'eut pas de peine à ne persuader qu'il y avait là trop d'esprit pour noi; et en effet, je m'aperçus bientôt qu'on y arrivait préparé à jouer son rôle, et que l'envie l'entrer en scène n'y laissait pas toujours à la conversation la liberté de suivre son cours facile m naturel. C'était à qui saisirait le plus vite, et comme à la volée, le moment de placer son mot, son conte, son anecdote, sa maxime ou son trait ieger et piquant, et, pour amener l'à-propos, or le tirait quelquefois d'un peu loin.

Dans Marivaux, l'impatience de faire preuve de finesse et de sagacité perçait visiblement. Monresquieu, avec plus de calme, attendait que la laile vint à lui, mais il l'attendait. Mairan guetlait l'occasion. Astruc ne daignait pas l'attendre. L'intendle seul la laissait venir sans la chercher; et il usait si sobrement de l'attention qu'on donnait à l'entendre, que ses mots fins, ses jolis contes n'occupaient jamais qu'un moment. Helvétius, attentif et discret, recueillait pour semer un jour. C'était un exemple pour moi que je n'aurais pas eu la constance de suivre : aussi cette société eut-elle pour moi peu d'attrait.

Il n'en fut pas de même de celle d'une femme que mon heureuse étoile m'avait fait rencontrer chez madame de Tencin, et qui dès-lors eut la bonté de m'inviter à l'aller voir. Cette femme, qui commençait à choisir et à composer sa société littéraire, était madame Geoffrin. Je répondis trop tard à son invitation, et ce fut encore M. de la Poplinière qui m'empêcha d'aller chez elle. « Qu'iriez-vous faire là, me dit-il, c'est encore un rendez-vous de beaux-esprits. »

C'était ainsi qu'il m'avait captivé lorsqu'arriva mon aventure avec le maréchal de Saxe; mais ce qui m'attacha le plus étroitement à lui fut de le voir malheureux lui-même, et de m'apercevoir du besoin qu'il avait de moi. Les lettres anonymes ne cessaient de le harceler: on l'assurait qu'à Passy même un rival heureux continuait de voir sa femme. Il l'observait, il la faisait surveiller nuit et jour; elle en était instruite, et ne voyait en lui que le geolier de sa prison.

Ce fut là que j'appris ce que c'est qu'un ménage, où d'un côté la jalousie et de l'autre la haine, se glissent comme deux serpents. Une maison voluptueuse, dont les arts, les talents, us les plusies bonnétes semblaient avoir fuit sur sejour, et dans cette maison le luxe. l'abouaurce. l'affluence de tous les biens, tout cela urrompu par la debance et la crainte, par les resces soupçous et par les noirs chagrins! Il falair voir à table ces deux époux vis-à-vis l'un de 'autre: la morne tacituraite du mari, la fière et raide indignation de la femme, le soin que premient leurs regands de s'eviter, et l'air terrible er sombre dont ils se rencontraient, sur-tout evant leurs gens: l'effort qu'ils faisaient sur euxnemes pour s'adresser quelques puroles, et le va sec et dur dont ils se repondaient. On a de a peine à concevoir comment deux êtres aussi rement alienes pouvaient habiter ensemble; nais elle était déterminée à ne pas quitter sa maison, et hú, aux yeux du monde et en bonne usace, n'avait pas droit de l'en chasser.

Moi, qui savais enfin la cause de cette mésinobligence, je ne négligeais rien pour adoucir les reines de celui dont le cœur semblait s'appuyer ar le mien. Un misérable que je dedaigne de rommer, parce qu'il est mort, m'a accusé d'avoir re l'un des complaisants de la Poplinière. Je comnence par declarer que jamais je n'ai reçu de lui e plus leger bienfait. Après cela, je conviens sans rugir que, par un sentiment très-naif et trèsendre, je m'étudiais à lui complaire. Aussi éloique de l'adulation que de la negligence, je ne e factus pas, mais je le consolais: je lui rendais le bon office qu'Horace attribuait aux muses: Vos lene consilium et datis, et dato gaudetis almæ. Et plût au Ciel qu'il n'eût pas été luimême plus indulgent pour ma vanité que je ne l'étais pour la sienne! Cet esprit de propriété qui exagère à nos yeux le prix de tout ce qui nous intéresse lui faisait tant d'illusion sur le jeune poëte qu'il avait adopté, que tout ce qui coulait de ma plume lui semblait beau; et, au lieu d'un ami sévère dont j'aurais eu besoin, je ne trouvais en lui qu'un très-facile approbateur. Ce fut l'une des causes auxquelles j'attribue cette mollesse d'application dont mes ouvrages se ressentirent tout le temps que je fus chez lui.

Vers la fin de l'automne, l'ennui lui fit quitter sa triste maison de campagne, et peu de temps après arriva l'aventure qui le sépara de sa femme. Un jour que dans la plaine des Sablons le maréchal de Saxe donnait au public le spectacle de la revue de ses hullands, la Poplinière, plus excédé que jamais de lettres anonymes, qui lui répétaient que sa femme recevait chez elle toutes les nuits le maréchal de Richelieu, prit le temps où elle était à la revue pour visiter son appartement, et voir comment un homme pouvait y être introduit, malgré la vigilance d'un portier dont il était sûr. Il avait avec lui, pour l'aider dans cette recherche, Vaucanson et Balot; celui-ci petit avocat, d'un esprit fin et pénétrant, mais personnage assez grotesque par la singularité d'un



ranginger trivial of hyperbolique, of d'un connecime exclét du bussesser et d'orgueil, tien et hant; par mountaine, et servilu par habitain. C'otnit lui qui connit; Mi du lu l'orginiame sur la timeser du su conni; di qui, dans un mountait d'humaur, desid e ini, qu'il s'en alle connerson or l'our Vanconservin, trant son, esprit etnit en geniu; et, hars dus messaniques, mon du pius ignorant et van du plus messaniques, mon du pius ignorant et van du plus mount qua lui.

Ber weitunt, l'appartement du madinne du la la म्बर् या विद्यार क्षेत्रम् क्षेत्रम् का उन्याद विद्यानी या विद्यान in pinel, or que consordant il u'n amair dans la incentitue de cette prece ni bois. ni cendres. ni ments, quarique le tempe fül deja front, et que ine the due few pursual Par influences, il samen ie impper du अ. camu la plaque de la chamma. a piaqua sonna creux. Lors Voucament. Sopr अन्यतिकार . इतिम्बाद्धार पूर्वावीय बात्रोर कारमास्य के वीतान भक्तकः वदः अ विभागमितिमानगरः प्राप्ति उपः स्वनवेद्यमानगरः वैद्यक्र ाहिल वृत्तव कि विभागान का कामा प्राप्तन्त्राम प्राप्तिकारकार thin a bir mansiaur, socialed, on so trumant verse la Poplinione. In but ourninge qua in nois in! तः विभावतिकार प्रारम्भवा पूराव प्रयोगं पूर्वा दिव विहेट प्रेपास मंत्रकाम कर मार्थाक, जीव इंक्क्कर, मार्गहीर जीवामांकर का वर्त्सः वीपास वीपीप्रकासक्तव ... प्रथमः, वी. व हे व ह्यापार वीप minum aluther a colling of minum printerior क्षांमंन्सं — शिक्षां, क्षाक्षाक्षाकः, वाह क्रि एक्षाक्षाक्ष्य कर ુઓક્સમારે. પ્રવાદ વધારું સોમ વૃષ્ણ વ્યવસ ફોમ્પુયન કેવવાપ્ય' - Arminment' j'am suis sir, ja la nois. Lik Natis

canson, ravi d'admiration et d'aise; rien n'est plus merveilleux. — Et que me fait votre merveille? il s'agit bien ici d'admirer. — Ah! monsieur, de tels ouvriers sont fort rares! j'en ai de bons, assurément; mais je n'en ai pas un qui... — Laissons là vos ouvriers, interrompit la Poplinière, et qu'on m'en appelle un qui fasse sauter cette plaque. — C'est dommage, dit Vaucanson, de briser un chef-d'œuvre aussi parfait que celui-là. »

Derrière la plaque, une ouverture faite au mur mitoyen était fermée par un panneau de boiserie, qui, couvert d'une glace dans la maison voisine, s'ouvrait à volonté, et donnait une libre entrée dans le cabinet de musique au locataire clandestin de l'appartement contigu. Le malheureux la Poplinière, qui ne cherchait, je crois, qu'un moyen légitime de se délivrer de sa femme, envoya quérir un commissaire, et fit constater sur-le-champ, par un procès-verbal, sa découverte et sa disgrâce.

Sa femme était encore à la revue lorsqu'on vint l'avertir de ce qui se passait chez elle. Pour y rentrer, ou de gré, ou de force, elle pria le maréchal de Loewendal de l'y accompagner; mais la porte lui fut fermée, et le maréchal ne voulut pas prendre sur lui de la forcer. Elle eut recours au maréchal de Saxe. « Que je rentre chez moi, lui dit-elle, et que je parle à mon mari; c'est assez; vous m'aurez sauvée. » Le maréchal la fit monter

l'es son carrosse, et, en arrivant à la porte, il rescendit et frappa lui-même. Le fidèle portier, en entriouvrant la porte, voulut lui dire qu'il lui ent defendu... « Et ne me connaissez-vous pas, ... dit le marechal. Apprenez que pour moi il riy a point de porte fermee. Entrez, madame, entrez chez vous. » Il lui donna la main et monta nec cile.

La Poplinière, effaronché, vint an-devant de a « Eh bien, mon ami, qu'est-ce! lui dit le macchal; une esclandre, des scènes, un specmie pour le public! il n'y a pour vous dans mat cela que du ridicule à gagner. Ne voyezmas pas qu'on ne cherche qu'à vous brouiller macchè, et qu'on y emploie toutes sortes de mass! N'en sovez point la dupe. Écoutez votre mme, qui se justifiera pleinement à vos yeux, ci qui ne demande qu'à vivre convenablement mec vous, » La Poplinière se contint respectuensment en silence; et le maréchal s'en alla en leur mecommandant la decence et la paix.

Tele-à-tête avec son mari, madame de la Pophinière s'arma de tout son courage et de toute son choquence. Elle lui demanda sur quel noureau soupçon, sur quelle délation nouvelle il lui avait fait fermer sa porte. Et, lorsqu'il parla de la plaque, elle s'indigna qu'il la crût complice de cette coupable invention. N'était-ce pas ches lui, ben plutôt que chez elle qu'on avait voulu penetier? Et, pour avoir à leur insu pratique ce passage d'une maison à l'autre, que fallait-il. qu'un domestique et deux ouvriers corrompus? Mais quoi! y avait-il à douter de la cause d'un stratagème si visiblement inventé pour la perdre dans son esprit? « J'étais trop heureuse avec vous, lui dit-elle, et c'est mon bonheur qui irrite contre moi l'envie. Les lettres anonymes ne lui ont pas suffi; il lui fallait des preuves, et dans sa rage elle a imaginé cette détestable machine. Que disje? et depuis que l'envie s'obstine à me persécuter, n'avez-vous pas dû voir quel était à ses yeux mon crime? Quelle est dans Paris l'autre femme dont le repos, l'honneur soit si violemment attaqué? Ah! c'est qu'aucune d'elles n'a le tort que j'avais et que j'aurais encore si vous aviez été plus juste. Je contribuais au bonheur d'un homme dont l'esprit, les talents, la considération, l'honorable existence, font le tourment des envieux. C'est vous qu'ils veulent rendre et ridicule et malheureux. Oui, c'est là le motif de ces libelles anonymes que vous recevez tous les jours; et c'est le succes qu'on espère de ce piége grossier que l'on vous a tendu. » Alors, se jetant à ses pieds : « Ah! monsieur, rendez-moi votre estime, votre confiance, j'ose dire, votre tendresse, et mon amour vous vengera en me vengeant moi-même du mal que nous ont fait nos communs ennemis. »

Malheureusement trop convaincu, la Poplinière fut inflexible. « Madame, lui dit-il, tout l'artifice de vos paroles ne me fait point changer de résoनगरण : ८. जीतीताम्बाण आगिः नामणातिव्यक्ति आगातः : कामण cour manes anothemann, sans hand, a gran-नामः स्यापः भेर भवाष्य स्थापः से, भवाहः भारतिविद्यस वीर एक-रमामा माम नजस्त्र की वस्तावात विकास नजस्त्र होता अस्ताहरू ं आसीर्विद्यालय वह नेत विकास प्रकार क्याक स्वक्त वहत्स्वीर्व भ्याक भागा आपक अधिक स्थानक में, प्रांची सामानक, के स्थानक, नाष्ट्रः मार्गित क्रियक मेर प्रकारमात्र भीमानामात्रकः अवद भागाः क्रीप मंत्रीक भागाव वर्षा मुनिवारी वालामा वीवाह वर्षा requit obscur. delhissee its ce been month qua ेरान्यमा वसाम गीमसम्बर्ग, वह वृत्ता के बार्गुमानक वेसान्यूपंजीस भार विकास मिल्लिम मांचार्या है का है तामविष्या में स्वाक्षा भा न्याः, तेतः के वंश्वतः वीधाम वैधामस्याः वयाण्यसम्ब वृद्धाः कि क्षण्याकः विविधानामानाः वैच जानाक्योताः विविधीनविवधः वृताः न्द्रांतिक स्ति के स्वातिक करने देशों देशों के विकास करने न्ये न्यामीयारी न्ये नयारे वेद्यापानस्य क मोहित्स न्यांताक nus amailus, na linsain pas de lui remine au अञ्चलका वृत्रमातिवादः वेषण्याः वेष केषणन्यवादयः आस्व गंड्यां-या वामक में वामामंत्र, मुगलक मृत्यंपिक वर्णा व्यव्ह्य मा भागमः : ६ विक्र न्यानंत . भी वस किर्नामधीयम् क वयः पुरस्काः महत्त्व केंद्र हैं है जिस्ताला के साम स्थाप के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त क प्राथमाध्यम क्रमाच्या कार है भूक्या प्राथम के अ

the same and distributed the country of the same of th



la Poplinière, avec une tête assez vive, était d'une extrême froideur; mais un duc à bonnes fortunes lui avait paru, comme à bien d'autres, une glorieuse conquête; ce fut là ce qui la perdit.

La Poplinière, séparé de sa femme, ne songea plus qu'à vivre en homme libre et opulent. Sa maison de Passy redevint le séjour le plus charmant, mais le plus dangereux pour moi. Il avait à ses gages le meilleur concert de musique qui fût connu dans ce temps-là. Les joueurs d'instruments logeaient chez lui, et préparaient ensemble le matin, avec un accord merveilleux, les symphonies qu'ils devaient exécuter le soir. Les premiers talents des théâtres, et singulièrement les chanteuses et les danseuses de l'Opéra, venaient embellir ses soupers. A ces soupers, après que de brillantes voix avaient charmé l'oreille, on était agréablement surpris de voir, au son des instruments, Lany, sa sœur, la jeune Pluvigné, quitter la table, et, dans la même salle, danser les airs qu'exécutaient la symphonie. Tous les habiles musiciens qui venaient d'Italie, violons, chanteuses et chanteurs, étaient reçus, logés, nourris dans sa maison, et chacun à l'envi brillait dans ces concerts. Rameau y composait ses opéras; et, les jours de fêtes, à la messe de la chapelle domestique, il nous donnait sur l'orgue des morceaux de verve étonnants. Jamais bourgeois n'a mieux vécu en prince, et les princes venaient jouir de ses plaisirs.

A son théâtre, car il en avait un, on ne jouait que des comédies de sa façon, et dont les acteurs étaient pris dans sa société. Ces comédies, quoique médiocres, étaient d'assez bon goût, et assez bien écrites pour qu'il n'y eût pas une complaisance excessive à les applaudir. Le succès en était d'autant plus assuré, que le spectacle était suivi d'un splendide souper auquel l'élite des spectateurs, les ambassadeurs de l'Europe, la plus haute noblesse, et les plus jolies femmes de Paris, étaient invités.

La Poplinière en faisait les honneurs en homme qui avait pris dans le monde le sentiment des convenances, dont l'air, le ton et les manières n'avaient rien que de bienséant, dont l'orgueil même savait s'envelopper de politesse et de modestie, et qui, dans les respects qu'il rendait aux grands, ne laissait pas de garder encore un certain air de civilité libre et simple qui lui allait bien, parce qu'il lui était naturel. Personne, quand il voulait plaire, n'était plus aimable que lui. Il avait de l'esprit, de la galanterie, et sans aucune étude, ni beaucoup de culture, assez de talent pour les vers. Hors de chez lui, ceux même qui venaient de jouir de son luxe et de sa dépense, ne manquaient pas de trouver ridicule l'existence qu'il se donnait; mais chez lui, il ne s'entendait que féliciter et louer, et, avec plus ou moins de complaisance, chacun lui payait en flatterie les plaisirs qu'il lui avait donnés. C'était bien, comme

on le disait, un vieil enfant gâté de la fortune; mais moi qui le voyais habituellement et de près, et qui m'affligeais quelquefois de le trouver un peu trop vain, je m'étonne aujourd'hui qu'il ne le fût pas davantage.

Un défaut bien plus déplorable que cette vanité de richesse et de faste, c'était en lui une soif de Tantale pour un genre de voluptés dont il ne pouvait plus ou presque plus jouir. Le financier de La Fontaine se plaignait qu'au marché l'on ne vendtt pas le dormir comme le mangér et le boire. Pour celui-ci, ce n'était point le dormir qu'il aurait voulu payer au poids de l'or.

Les plaisirs le sollicitaient; mais en contraste avec la fortune qui les lui amenait en foule, la nature lui en prescrivait une abstinence humiliante, et cette alternative de tentations continuelles et de continuelles privations, était un supplice pour lui. Le malheureux ne pouvait se persuader que la cause en fût en lui-même. Il ne manquait jamais d'en accuser l'objet présent, et toutes les fois qu'un objet nouveau lui semblait avoir plus d'attraits, on le voyait galant, enjoué, comme épanoui par ce doux rayon d'espérance; c'était alors qu'il était aimable. Il faisait des contes joyeux, il chantait des chansons qu'il avait composées, et d'un style tantôt plus libre, tantôt plus délicat, selon l'objet qui l'animait; mais autant il avait été vif et charmé le soir, autant le lendemain il était triste et mécontent.



Cependant moi, qu'environnaient les occasions de faillir, je n'étais rien moins qu'infaillible. Je sentais bien qu'elles m'étaient nuisibles, et que, pour m'en défendre, il eût fallu m'en éloigner; mais je n'en avais pas la force. Le corridor où je logeais était le plus souvent peuplé de filles de spectacle. Avec un pareil voisinage il était difficile que je susse économe et des heures de mon sommeil et de celles de mon travail. Les plaisirs de la table contribuaient aussi à obscurcir en moi les facultés intellectuelles. Je ne me doutais pas que la tempérance fût la nourrice du génie, et cependant rien n'est plus véritable. Je m'éveillais la tête trouble et les idées appesanties des vapeurs d'un ample souper. Je m'étonnais que mes esprits ne fussent pas aussi purs, aussi libres que dans la rue des Mathurins ou que dans celle des Maçons. Ah! c'est que le travail de l'imagination ne veut pas être embarrassé par celui des autres organes. Les muses, a-t-on dit, sont chastes; il aurait fallu ajouter qu'elles étaient sobres; et l'une et l'autre de ces maximes étaient chez moi dans un profond oubli.

J'avais négligemment fini la tragédie de Cléopâtre; et cette pièce qui, dans le recueil de mes œuvres, est aujourd'hui ce que j'ai travaillé avec le plus de soin, se ressentait alors, comme je l'ai dit ailleurs (1), de la précipitation avec laquelle

<sup>(1)</sup> Foyes la préface de la tragédie de Cléopâtre.

on écrit dans un âge où l'on n'a pas encore senti combien il est difficile de bien écrire. Elle eut besoin de toute l'indulgence du public pour obtenir un demi-succès de onze représentations. J'avais mis sur le théâtre le dénouement que me donnait l'histoire, et Vaucanson avait bien voulu me fabriquer un aspic automate qui, dans le moment où Cléopâtre le pressait sur son sein pour en exciter la morsure, imitait presque au naturel le mouvement d'un aspic vivant; mais la surprise que causait ce petit chef-d'œuvre de l'art faisait diversion au véritable intérêt du moment. J'ai préféré depuis un dénouement plus simple. Au reste, je dois reconnaître que j'avais trop présumé de mes forces, en espérant de faire pardonner à Antoine l'excès de son égarement. L'exemple en est terrible, mais l'extrême difficulté était de le rendre touchant.

Je cherchai un sujet plus pathétique, et je crus le trouver dans la fable des Héraclides. Il y avait quelque ressemblance avec l'Iphigénie en Aulide; mais par les caractères et les incidents de l'action, ces deux sujets étaient si différents, que le même poëte grec, Euripide, les avait traités l'un et l'autre. Cependant, à peine ma pièce eut-elle été reçue et mise en répétition, que le bruit courant dans le monde fut que, dans un sujet tout semblable à celui de Racine, je voulais joûter avec lui.

A ce bruit répandu avec l'affectation d'une malveillance marquée, je m'aperçus que j'avais

me mue. I'an damandais la cause, je l'ignomis ar integrance as asid in simple singularisms. mediter. In denter to pendide Camerin in word plicing एका इस्ता इसायां, वर्ष में विस्तार करवातिस्थार एका में विस्तार to mainmeiscelle Clairen amegnets se vallinion homotope alexandrane of amainny silve at ेक्षाका. पुष्पा अल्ड आरायंत्रः, वर्णाक्यां उत्पातमात्रः युप्पती-लाल अर्थेर के विकास कर्ष के विकास के एक अर्थ अर्थ अर्थ कर वर्ष most the victor teams amost about their name. com mimitie. Termi des amateurs et les amrégaris des confisces. From the anime comme and the sunsmis de Voltaire, au, de plus, ses suithmeins e. The year mains familiant the jui as sufe-भारता क्रिक्ट वार्तामा नेक्ट नात्रपर्यंत्र मान्योरंड्यमांट नेक्ट अंतर्याट. men the sounder that having autilities that a and appropriate the emphasis are appropriately मधाना मधानामान के रिकार कुल्लामान के विकास कार्य allinger theint remailing of iour more thousen contre unoi la finite de ses aurorum. Ajouter-n त्हार रेताहर के उपन कामानियामका के प्राप्त के प्राप्त मार्थित विकास समाप्त के प्राप्त के निर्माण के कि भी कि enice the count quite and was presignant. Whise mane and since i remember à rislius au remane are senten est annue authorisation art. Simunation. out annual of such where abunde the mesmedies evenimes. In supposition on failmainic cours des problemantes de lour tanuire, et qui tre me pardonnaient pas de rivaliser avec eux: ce qui prouve, en passant, que l'ancienne maxime cache ta vie, ne convient à personne mieux qu'à l'homme de lettres, et que ce n'est que par ses écrits qu'il lui est permis d'être célèbre.

Mais un ennemi plus terrible que tous ceuxlà pour moi, ce fut le café de Procope. J'avais d'abord fréquenté ce café, le rendez-vous des habitués et des arbitres du parterre, et j'y étais assez bien venu; mais après le succès de Denys et d'Aristomène, on m'avait donné le conseil imprudent de n'y plus aller, et j'avais suivi ce conseil. Une retraite si soudaine et si brusque, attribuée à ma vanité, me fit le plus grand tort; et autant cette espèce de tribunal m'avait été favorable, autant il me devint contraire. C'est pour vous, mes enfants, un avis d'être réservés dans vos liaisons de jeunesse; car il est difficile de se tirer de celles où l'on s'est engagé, sans y laisser d'amers ressentiments et de cruelles inimitiés. Au lieu de dénouer insensiblement, je rompis; ce sut une très-grande faute.

Enfin, trop de sincérité, peut-être aussi trop de roideur que j'avais dans le caractère, ne me permit jamais de dissimuler l'aversion et le mépris dont j'étais plein pour ces malheureux journalistes, qui attaquent tous les jours, disait Voltaire, ce que nous avons de meilleur, qui louent ce que nous avons de plus mauvais, et qui font de la noble profession des lettres un métier aussi lâche

et aussi méprisable qu'eux. Dès mes premiers succès, je m'en vis assailli comme par un essaim de guépes; et, depuis Fréron jusqu'à l'abbé Aubert, il n'y a pas un de ces vils écrivains qui ne se soit vengé de mes mépris par son déchaînement contre tous mes ouvrages.

Telles étaient les dispositions d'une partie du public, lorsque je mis au jour la tragédie des Hérachdes. C'était la plus faiblement écrite de mes pièces de théâtre, mais la plus pathétique; et, aux répétitions, je ne puis exprimer l'impression qu'elle avait faite. Mademoiselle Duménil y jouait le rôle de Déjanire; mademoiselle Clairon, celui d'Olimpie; et dans leurs scènes, l'expression de l'amour et de la douleur de la mère était si déchirante, que celle qui jouait la fille en était pénétrée au point de ne pouvoir parler. L'auditoire fondait en larmes. M. de la Poplinière, ainsi que tous les assistants, me répondaient d'un plein succès.

l'ai fait entendre ailleurs (1) par quel évênement tout l'effet de ce pathétique fut détruit à la première représentation. Mais, ce que je n'ai pas voulu expliquer dans une préface, je puis le dire clairement dans des mémoires particuliers. Mademoiselle Duménil aimait le vin; elle avait coutume d'en boire un gobelet dans les entractes, mais assez trempé d'eau pour ne pas l'enivrer. Malheureusement, ce jour-là, son laquais le lui

<sup>11)</sup> Foyes la préface du théâtre.

versa pur, à son insu. Dans le premier acte, elle venait d'être sublime et applaudie avec transport. Toute bouillante encore, elle avala ce vin, et il lui porta à la tête. Dans cet état d'ivresse et d'étourdissement, elle joua le reste de son rôle, ou plutôt le balbutia d'un air si égaré, si hors de sens, que le pathétique en devint risible; et l'on sait que, lorsqu'une fois le parterre commence à prendre le sérieux en raillerie, rien ne le touche plus, et en froid parodiste, il ne cherche qu'à s'égayer.

Comme on ne savait pas dans le public ce qui était arrivé dans la coulisse, on ne manqua point d'attribuer au rôle l'extravagance de l'actrice; et le bruit de Paris fut que le ton de ma pièce était d'une familiarité si folle et si plaisante qu'on en avait ri aux éclats.

Quoique mademoiselle Duménil ne m'aimât point, comme elle s'attribuait au moins une partie de ma disgrâce, elle crut devoir faire ses efforts pour la réparer. On redonna, malgré moi, la pièce; elle fut jouée, par les deux actrices, aussi bien qu'il était possible; le peu de monde qui la voyait y répandait de douces larmes; mais la prévention contraire une fois établie, le coup était porté. Elle ne s'en releva point, et, à la sixième représentation, je voulus qu'on l'interrompît.

Mes enfants auront lu le récit que j'ai fait ailleurs (1) de la fête qui m'attendait à Passy le

<sup>(1)</sup> Voyez la présace du théâtre.

ci dont le contre-temps aurait mis le comble à mon humiliation, si je n'avais eu la présence d'esprit d'en éviter le ridicule, en posant sur la tête de mademoiselle Clairon cette couronne de laurier qu'on m'offrait si mal-à-propos. Je ne rappelle ici cet incident que pour faire voir avec quelle assurance M. de la Poplinière avait compté sur le suocès de mon ouvrage. Il persista dans l'opinion qu'il en avait eue, et son amitié redoubla de chaleur pour me tirer de l'abattement où l'etais comme auéanti.

Mon esprit, en se relevant, prit un caractère un pen plus mâle, et même une teirîte de philosophie, grâce à l'adversité, grâce peut-être aussi aux inisons que j'avais formées. Mon enchantement à l'assy n'était pas tel qu'il me fit oublier Paris; et, plus souvent que n'eût voulu M. de la Poplinière, j'y faisais de petits voyages. Chez ma bonne madame Harenc, que je n'ai jamais négligée, j'avais fait connaissance avec d'Alembert et la jeune mademoiselle l'Espinasse, qui, tous les deux, y accompagnaient madame du Défant toutes les fois qu'elle y venait souper. Je ne fais que nommer ici ces personnages intéressants: j'en parlerai à loisir dans la suite.

Une autre société où je sus attiré, je ne sais plus comment, sut celle du baron de Holbach. Le sat là que je commus Diderot, Helvétius, Grimm et J. J. Rousseau, avant qu'il se sût sait

sauvage. Grimm, alors secrétaire et ami intime du jeune comte de Frise, neveu du maréchal de Saxe, nous donnait, chez lui, un dîner toutes les semaines; et, à ce dîner de garçon, régnait une liberté franche; mais c'était un mets dont Rousseau ne goûtait que très-sobrement. Personne mieux que lui n'observait la triste maxime de vivre avec ses amis comme s'ils devaient être un jour ses ennemis. Lorsque je le connus, il venait de remporter le prix d'éloquence à l'Académie de Dijon, avec ce beau sophisme où il a imputé aux sciences et aux arts les effets naturels de la prospérité et du luxe des nations. Cependant il n'avait pas encore pris couleur, comme il a fait depuis, et il n'annonçait pas l'ambition de faire secte. Ou son orgueil n'était pas né, ou il se cachait sous les dehors d'une politesse timide, quelquesois même obséquieuse et tenant de l'humilité. Mais, dans sa réserve craintive, on voyait de la défiance; son regard en-dessous observait tout avec une ombrageuse attention. Il se communiquait à peine, et jamais il ne se livrait. Il n'en était pas moins amicalement accueilli : comme on lui connaissait un amour-propre inquiet, chatouilleux, facile à blesser, il était choyé, ménagé avec la même attention et la même délicatesse dont on aurait usé à l'égard d'une jolie femme bien capricieuse et bien vaine, à qui l'on aurait voulu plaire. Il travaillait alors à la musique du Devin du Village, et il nous chantait au clavecin

ics airs qu'il avait composés. Nous en étions char mes; nous ne l'étions pas moins de la manière icrune, animée et profonde dont son premier essui en éloquence était écrit. Rien de plus sinciere, je dois le dire, que notre bienveillance pour sa personne, et que notre estime pour ses talents. C'est le souvenir de ce temps-là qui m'a indigné contre lui, quand je l'ai vu, pour des fadaises on pour des torts qu'il avait lui-même, calomnier des gens qui le traitaient si bien et ne demandaient qu'à l'aimer. J'ai véen avec eux toute leur vie; j'aurai lieu de parler de leur esprit et de leur ame. Jamais je n'ai aperçu en eux rien de semblable au caractère que son mauvais génie leur a attribué.

A mon égard, le peu de temps que nous filmes ensemble dans leur société se passa, entre lui et moi, froidement, sans affection, sans aversion l'un pour l'autre; nous n'etimes ni lieu de nous plaindre, ni lieu de nous louer de notre façon d'etre ensemble; et, dans ce que j'ai dit de lui, et dans ce que j'en puis dire encore, je me sens parfaitement libre de toute personnalité.

Muis le fruit que je retirai de son commerce et de son exemple fut un retour de réflexion sur l'imprudence de ma jeunesse. Voilà, disais-je, un bomme qui s'est donné le temps de penser avant que d'écrire; et moi, dans le plus difficile et le plus périlleux des arts, je me suis bâté de produire presque avant que d'avoir pensé. Vingt aus

d'étude et de méditation dans le silence et la retraite ont amassé, mûri et fécondé ses connaissances, et moi je répands mes idées lorsqu'à peine elles sont écloses et avant qu'elles aient acquis leur force et leur accroissement. Aussi voit-on dans ses premiers écrits une plénitude étonnante, une virilité parfaite; et dans les miens, tout se ressent de la verdeur ou de la faiblesse d'un talent que l'étude et la réflexion n'ont pas assez long-temps nourri. Ma seule excuse était mon infortune et le besoin de travailler incessamment et à la hâte pour me procurer de quoi vivre. Je résolus de me tirer de cette triste situation, fallût-il renoncer aux lettres.

J'avais quelque accès à la cour, et la disgrâce de M. Orri ne m'avait pas ôté toute espérance de fortune. La même femme dont le crédit l'avait fait renvoyer me savait gré d'avoir plus d'une fois été l'écho de la voix publique dans des vers où je célébrais ce qui était digne de louange dans le règne de son amant. Un petit poëme que j'avais composé sur l'établissement de l'École Militaire, monument élevé à la gloire du roi par les Páris, amis de cœur de madame de Pompadour, ce petit poëme, dis-je, l'avait intéressée, et m'avait mis en faveur auprès d'elle. L'abbé de Bernis et Duclos allaient la voir ensemble tous les dimanches; et, comme ils avaient l'un et l'autre quelque amitié pour moi, j'allais en troisième avec eux. Cette semme, à qui les plus

pands da regamme et les princes da sang euxmanes faisaient la cour à sa toilette, simple inungeoise, qui avait en la faiblesse de vouloir nuire un roi et le mullbeur d'y reussir, était dans un direction la meilleure temme du monde. Elle mus recevait coms les trois familierement, quoitu anne des manues de distinction trés-sensibles. 1. 'III. eille dissit d'un sir léger et d'un parler bref. ningireur. Dueller; à l'ambre. Mon air et d'onn bonn nus amicul banjour abbe en loi denomant particis un natifi somblet sur la joure: et à moi. plus senienument et plus bus, banjour, Marmantell. L'annnum de Duches était de se rendre important uns sa province de Bretagne: l'ambition de inuit de Bernis était d'avoir un petit logement ums des combles des Tuilenies, et une pension in andresses all the same such statements in www. a massi, strait desture occupié weillemarant promer mui-mième en pour le paubilie sons dependre de an apprices. Catait um travaid assidu et transporte me je scillicitais. « Ie me me seus pour la poésie III un tedent médiocre, disje à mudame de Pennminum: mais je evois avoir asser de seus et d'inuligance pour remplier un emploi dans les burenue: et, quelque application qu'il demande. m sum capable. Obbenes, madame, quien en there l'apprender, jours nome assumen que l'um seno contratt de mei. » Elle me répondit que j'étais mé mun être bomme de lettres: que mon dégoût inni pu bossie marni din un membine se coeneke: qu'au lieu de quitter la partie, il fallait prendre ma revanche, comme avait fait plus d'une sois Voltaire, et me relever, comme lui, d'une chûte par un succès.

Je consentis, pour lui complaire, à m'exercer sur un nouveau sujet; mais je le pris trop simple et trop au-dessus de mes forces. Les sujets donnés par l'histoire me semblaient épuisés; je trouvais tous les grands intérêts du cœur humain, toutes les passions violentes, toutes les situations tragiques, en un mot, tous les grands ressorts de la terreur et de la compassion employés avant moi par les maîtres de l'art. Je me creusai la tête pour inventer une action nouvelle et hors de la route commune. Je crus l'avoir trouvée dans un sujet tout d'imagination, dont je fus d'abord engoué. Il m'offrait une exposition d'une majesté imposante (les Funérailles de Sésostris); il me donnait de grands caractères à peindre en contraste et en situation, et une intrigue d'un nœud si fort et si serré, qu'il serait impossible d'en prévoir la solution. Ce fut là œ qui m'étourdit sur les difficultés d'une action sans amour, toute politique et morale, et qui, pour être soutenue avec chaleur durant cinq actes, demandait toutes les ressources de l'éloquence poétique. J'y sis tout mon possible; et, soit illusion, soit excès d'indulgence, on me persuada que j'avais réussi. Madame de Pompadour me demandait souvent où en était ma nouvelle

néce: elle voulnt la lire lorsqu'elle fut finie, et. nec assez de justesse, elle y fit quelques critipues de détail, mais l'ensemble lui paren bien

il ma revient ici un souvenin qui va peut-ètre gaver un moment le récit de mon infortance l'andis que le manuscrit de ma pièce était encore ians les mains de madame de Pompadour, je ne présentai un dimanche à sa toilette, dans ce sion où refinait la fonle des courtisans qui venaient d'assister au lever du roi. Elle en étuit environmée, et, soit qu'il y cût quelqu'un qui bi moquat la vue, soit qu'elle voulût faire diversion i conni que tout ce monde lui cansait, des qu'elle m'aperçut : « l'ai à vous parler, » une ditele: et, quittrat sa wilette, elle pussa dans son connet, où je la suivis. C'était tout simplement nur me rendre mun mannsent, où elle arait rayonné ses notes. Elle fut einq ou six minutes a m'indiquer les embous notes et à m'expliquer es critiques. Cependant tout le cercle des comusans était debout autour de la toilette à l'attuure. Elle nepanut, et moi, eachant mon manuscrit, je vins modestement me remettre à ma vace. Je une doutais bien de l'effet qu'anneit pronut un incident si singulier; mais l'impression mil fit sur les esprits passa de très-loir mon atente. Tous les regards se fixèrent sur moi, de ous côtés en m'adressa de petits saluts impereptibles, de doux sources d'amitié, et, avant te somir du salou, je kas knite à dimer au moins pour toute la semaine. Le dirai-je? Un homme titré, un homme décoré, avec qui j'avais diné quelquesois chez M. de la Poplinière, le M. D. S., se trouvant à côté de moi, me prit la main, et me dit tout bas: « Vous ne voulez donc pas reconnaître vos anciens amis? » Je m'inclinai confus de sa bassesse, et je dis en moi-même: « Oh! qu'est-ce donc que la faveur, si son ombre seule me donne une si singulière importance? »

Les comédiens furent séduits à la lecture, comme madame de Pompadour, par la beauté des mœurs dont j'avais décoré les derniers actes de ma pièce; mais au théâtre leur faiblesse fut manifeste, et d'autant plus sentie, que j'avais mis plus de véhémence et de chaleur dans les premiers. Des combats de générosité et de vertu n'avaient rien de tragique. Le public s'ennuya de n'être point ému, et ma pièce tomba. Pour cette fois, je reconnus que le public avait raison.

Je rentrai chez moi, déterminé à ne plus travailler pour le théâtre; et, par un exprès, j'écrivis sur-le-champ à madame de Pompadour, qui était à Bellevue, pour lui apprendre mon malheur, et lui renouveler avec instance la prière que je lui avais faite d'obtenir que je fusse employé plus utilement que je ne l'étais dans un art pour lequel je n'étais pas né.

Elle était à table avec le roi lorsqu'elle reçut ma lettre, et le roi lui syant permis de la lire: « La pièce nouvelle est tombée, lui dit-elle; et sirez-vous, sire, qui me l'apprend? L'auteur luinème. Le malheureux jeune homme! je voudrais hen avoir dans ce moment un emploi à lui offrir pour le consoler. » Son frère, le marquis de Manguy, qui était de ce souper, lui dit qu'il avait une place de secrétaire des bâtiments à me donner, si elle voulait. « Ah! dès demain, dit-elle, errivez-lui, je vous en prie; » et le roi parut saiscuit qu'on me donnât cette consolation.

Cette lettre, où du ton le plus aimable et le plus obligeant M. de Marigny m'offrait une place peu lucrative, disait-il, mais tranquille, et qui me laisserait des loisirs à donner aux muses, me cusa un mouvement de joie et de reconnaissance dont ma réponse fut l'expression. Je me rus sauvé dans un port après mon naufrage, et 'embrassai la terre hospitalière qui m'assurait un doux repos.

M. de la Poplinière n'apprit pas sans quelque chagrin que je me séparais de lui. Dans ses paintes, il répéta ce qu'il m'avait dit bien des ius, que je n'aurais pas dù m'inquièter de mon venir, et que son intention avait été d'en prenire soin. Je lui répondis qu'en renonçant à l'état l'homme de lettres, mon intention n'avait pas ete de vivre en homme oisif et inutile; mais que et n'en étais pas moins reconnaissant de ses bonces. En effet je serais ingrat si, après avoir dit a part qu'il avait eue involontairement au mal tre je me faissis à moi-même, je n'ajoutais pas

Madame d'Hérouville sentait parfaitement que cette conduite était la seule qui lui convînt; mai son époux, impatient de la produire dans le monde; voulut faire violence à l'opinion. Malheu reuse imprudence! il aurait dû savoir que cette opinion tenait au plus grand intérêt des femmes et que, déja trop indignées que les filles leur enlevassent et leurs époux et leurs amants, elles étaient bien résolues à ne jamais souffrir qu'elles vinssent encore usurper leur état, et en jouir au milieu d'elles. Il se flatta qu'en faveur de sa femme, un si beau caractère, un mérite si rare, tant de qualités estimables, tant de décence et de sagesse dans sa faiblesse même la feraient oublier. Il fut cruellement détrompé de sa folle erreur: elle essuya des humiliations, et elle en mourut de douleur.

Ce fut aussi dans la maison de M. de la Poplinière que je me liai avec la famille Chalut dont j'aurai lieu plus d'une fois de me louer dans ces Mémoires, et que j'ai vu s'éteindre sous mes yeux.

Enfin je dus au voisinage de la maison de campagne où j'étais, et de celle de madame de l'encin, à Passy, l'avantage de voir quelquesois tête-à-tête cette semme extraordinaire. Je m'étais refusé à l'honneur d'être admis à ses dîners de gens de lettres; mais, lorsqu'elle venait se reposer dans sa retraite, j'allais y passer avec elle les moments où elle était seule, et je ne puis expri-

ner l'illusion que me faisait son air de nonchaance et d'abandon. Madame de Tencin, la femme u royaume qui dans sa politique remuait le plus le ressorts et à la ville et à la cour, n'était pour noi qu'une vieille indolente. « Vous n'aimez pas, ne disait-elle, ces assemblées de beaux-esprits; eur présence vous intimide; eh bien! venez auser avec moi dans ma solitude, vous y serez plus à votre aise, et votre naturel s'accommodera mieux de mon épais bon sens. » Elle me faisait raconter mon histoire, dès mon enfance, entrait dans tous mes intérêts, s'affectait de tous mes chagrins, raisonnait avec moi mes vues et mes espérances, et semblait n'avoir dans la tête autre chose que mes soucis. Ah! que de finesse d'esprit, de souplesse et d'activité, cet air naif, cette apparence de calme et de loisir, ne me cachaientils pas? Je ris encore de la simplicité avec laquelle jem'écriais en la quittant: La bonne femme! Le fruit que je tirai de ses conversations, sans m'en apercevoir, fut une connaissance du monde plus saine et plus approfondie. Par exemple, je me souviens de deux conseils qu'elle me donna; sur fut de m'assurer une existence indépendante des succès littéraires, et de ne mettre à cette loterie que le superflu de mon temps. « Malheur, me disait-elle, à qui attend tout de sa plume; rien de plus casuel. L'homme qui fait des souliers est sur de son salaire; l'homme qui fait un livre ou une tragédie, n'est jamais sûr de rien. » L'autre

conseil fut de me faire des amies plutôt que des amis. « Car, au moyen des femmes, disait-elle, on fait tout ce qu'on veut des hommes; et puis ils sont les uns trop dissipés, les autres trop préoccupés de leurs intérêts personnels, pour ne pas négliger les vôtres; au lieu que les femmes y pensent, ne fût-ce que par oisiveté. Parlez ce soir à votre amie de quelque affaire qui vous touche; demain à son rouet, à sa tapisserie, vous la trouverez y rêvant, cherchant dans sa tête le moyen de vous y servir. Mais de celle que vous croirez pouvoir vous être utile, gardez-vous bien d'être autre chose que l'ami; car, entre amants, dès qu'il survient des nuages, des brouilleries, des ruptures, tout est perdu. Soyez donc auprès d'elle assidu, complaisant, galant même si vous voulez, mais rien de plus, entendez-vous. » Ainsi dans tous nos entretiens, le naturel de son langage m'en imposait si bien, que je ne pas jamais son esprit que pour du bon sens.

Une liaison d'une autre espèce avec Cury et ses camarades, intendants des Menus-Plaisirs, date pour moi du même temps. Elle me coûta cher, comme on le verra dans la suite. Quant à-présent, voici quelle en fut l'occasion: Quinault était l'un de mes poëtes les plus chéris. Sensible à l'harmonie de ses beaux vers, charmé de l'élégante facilité de son style, je ne lisais jamais les belles scènes de *Proserpine*, de *Thésée* et d'Armide, qu'il ne me prît envie de faire un opéra,

numinishis:

Latine am abbaneance guana a mannea en en egica
anancanas am man panne commus a qui sprimere est
anum bussemblima den une famine a qui sprimere est
anum bussemblima den une famine a qui sprimere est
anum bussemblima de famine a qui sprimere est
anum bussemblima de famine a qui sprimere est
anum function de famine est
anum funct

L't, die quiren

Sparas: Alem , suites multure , Factionus labores.

canditum of any and animal of animal of animal of an animal of ani

intering and descriptions, lineage in mainmore the flow de Brungogue in previous due moncounte. Beneauge, vind mus progresses à l'user de
inne and Beneauge au opera railori à aut indemore dudmente, et encouperité à une groud epocmoir. Il filling que, dans aut ouverge, possoire et
moiright, bout dit aut a la bitte et à pour momme

mannendo hema am encasta que communique que quante que que que partir de seminar que apartir es seminar que partir en la partir en seminar que communar que partir en seminar qu

न्त्रमी प्राप्तु नेप्रतित्वरूपके नेप्रतित्व क्ष्मांत्राच्या क्ष्मांत्राच्या क्ष्मांत्रिक व्याप्तित्वरूपक व्यापति व

Guirlande et les Sybarites. Ils eurent tous deux du succès; mais j'entendais dans nos concerts des morceaux d'une mélodie après laquelle la minsique française me semblait lourde et monotone. Ces airs, ces duo, ces récits mesurés dont les Italiens composaient la scène lyrique, me charmaient l'oreille et me ravissaient l'ame. J'en étudiais les formes, j'essayais d'y plier et d'y accommoder notre langue, et j'aurais voulu que Rameau entreprît avec moi de transporter sur notre théâtre ces richesses et ces beautés; mais Rameau déja vieux n'était pas disposé à changer de manière; et, dans celle des Italiens, ne voulant voir que le vice et l'abus, il feignait de la mépriser. Le plus bel air de Léo, de Vinci, ou de Pergolèse, de Jomelli, le faisait fuir d'impatience: ce ne fut que long-temps après que je trouvai des compositeurs en état de m'entendre et de me seconder. Dèslors pourtant je sus connu à l'Opéra parmi les amateurs, à la tête desquels, soit pour le chant, soit pour la danse, soit aussi pour la volupté, se distinguaient dans les coulisses les intendants des Menus-Plaisirs. Je m'engageai dans leur société par cette douce inclination qui naturellement nous porte à jouir de la vie, et leur commerce avait pour moi d'autant plus d'attrait, qu'il m'offrait, au sein de la joie, des traits de caractère d'une originalité piquante, et des saillies de gaîté du meilleur goût et du meilleur ton. Cury, le chef de la bande joyeuse, était homme d'esvertical from plaisant, d'un sel fin dans son sérieux restateque, et plus expirgée que malin. L'épicunien " Alexan disciple du prise Parée et l'un de ses LOUIS DE MOSTAS AMONDA, ANDRES ASSESSED ASSESSED. tuevir cédé la scème à Cédiote, vivant tirrer et content de pen, ctait charmant dans sa viril besse, par une bumeur anaerecontique qui ne "circumitament jaments. Cest he secul homene que inte an busingue contre tainement que bynique que rai deser se buissen domerment aller an communt ins ammies, et dans beur declin conserver cette mailteachgraigh agus "amair en maine, done Momentane. unimatione manthidración apor à la producesse. L'un contac-'एएक वीं पेक्स अवस्था के , अवस्था अवस्था अवस्था के के marriere, était celai de Celane: dons, rime. runistratur. Boun and station of an about ope som bishs. ture presint the competer materies of boutain and som vertet la sunémbé du bombeur, et, en le responsent ui-aminue, il l'impirisit des chèt, si l'on me demountable done and a someting, as parts apprent. incurrence affice i sine non non nive he happenedich . i set Gallista. No disse l'obscructo et entime-dewho are and sanchart of sally sand to mount uscence, il etain remu de piein rel débuter son it their the l'uprain, et al y arant en le politic li te, sité time li tarrangua es asia: assure tandimi attain encoure l'indude du public. (m messaillain de the dive duty beneficing and by sections on Lacomeng ender Normanie des planieurs es acomposants l'appoissantion-AMMENT MENICORNE HE AND SOUTH SAID REMARKANT AND ASSESSED.

était la plus rare que l'on eût entendue, soit par le volume et la plénitude des sons, soit par l'éclat perçant de son timbre argentin. Il n'était ni beau ni bien fait; mais pour s'embellir il n'avait qu'à chanter; on eût dit qu'il charmait les yeux en même temps que les oreilles. Les jeunes femmes en étaient folles: on les voyait à demi-corps élancées hors de leurs loges, donner en spectacle elles-mêmes l'excès de leur émotion; et plus d'une des plus jolies, voulait bien la lui témoigner. Bon musicien, son talent ne lui donnait aucune peine, et son état n'avait pour lui aucun de ses désagréments. Chéri, considéré parmi ses camarades, avec lesquels il était sur le ton d'une politesse amicale, mais sans familiarité, il vivait en homme du monde, accueilli, désiré par-tout. D'abord c'était son chant que l'on voulait entendre; et, pour en donner le plaisir, il était d'une complaisance dont on était charmé autant que de sa voix. Il s'était fait une étude de choisir et d'apprendre nos plus jolies chansons, et il les chantait sur sa guitare avec un goût délicieux; mais bientôt on oubliait en lui le chanteur, pour jouir des agréments de l'homme aimable; et son esprit, son caractère, lui faisaient, dans la société, autant d'amis qu'il avait eu d'admirateurs. Il en avait dans la bourgeoisie, il en avait dans le plus grand monde; et, par-tout simple, doux et modeste, il n'était jamais déplacé. Il s'était fait, par son talent, et par les grâces qu'il lui avait obtenues,

ume petite sortune honnête; et le premier usage qu'il en avait fait, avait été de mettre sa famille à son aise. Il jouissait, dans les bureaux et les cabinets des ministres, d'un crédit très-considérable; car c'était le crédit que donne le plaisir; et il l'employait à rendre dans la province où il était né des services essentiels. Aussi y était-il adoré. Tous les ans il lui était permis, en été, d'y faire un voyage, et, de Paris à Pau, sa route était connue; le temps de son passage était marqué de ville en ville; par-tout des sètes l'attendizient; et à ce propos, je dois dire ce que j'ai su de lui à Toulouse, avant mon départ. Il avait deux amis dans cette ville, à qui jamais personne ne fut présèré: l'un était le tailleur chez lequel il avait logé; l'autre son maître de musique, lorsqu'il était enfant-de-chœur. La noblesse, le parlement, se disputaient le second souper que Géliote ferait à Toulouse; mais, pour le premier, on savait qu'il était invariablement réservé à ses deux amis. Homme à bonnes fortunes, autant et plus qu'il n'aurait voulu l'être, il était renommé pour sa discrétion; et, de ses nombreuses conquêtes, on n'a connu que celles qui ont roulu s'afficher. Enfin, parmi tant de prospérités, il n'a jamais excité l'envie, et je n'ai jamais oui dire que Géliote eût un ennemi.

Le reste de la société des Menus-Plaisirs était tout simplement des amis de la joie; et, parmi ceux-là, je puis dire que je tenais mon coin avec quelque distinction. Or, après les dîners joyeux que je venais de faire avec ces messieurs-là, qu'on s'imagine rue voir passer à l'école des philosophes, et aux spectacles des bouffons nouvellement arrivés d'Italie, dans le fameux coin de la reine, me glisser parmi les Diderots, les d'Alemberts, les Buffons, les Turgots, les d'Holbachs, les Helvétius, les Rousseaux, tous brûlants de zèle pour la musique italienne, pleins d'ardeur pour élever cet édifice immense de l'Encyclopédie, dont on jetait les fondements; on dira de moi en petit ce qu'Horace a dit d'Aristippe:

Omnis Aristippum decuit color, et status et res.

Oui, j'en conviens, tout m'était bon, le plaisir, l'étude, la table, la philosophie; j'avais du goût pour la sagesse avec les sages; mais je me livrais volontiers à la folie avec les fous. Mon caractère était encore flottant, variable et discord. J'adorais la vertu; je cédais à l'exemple et à l'attrait du vice. J'étais content, j'étais heureux, lorsque dans la petite chambre de d'Alembert, chez sa bonne vitrière, faisant avec lui, tête-à-tête, un dîner frugal, je l'entendais, après avoir chiffré tout le matin de sa haute géométrie, me parler en homme de lettres, plein de goût, d'esprit et de lumières; ou que sur la morale, déployant à mes yeux la sagesse d'un esprit mûr et l'enjouement d'une ame jeune et libre, il parcourait le monde d'un œil de Démocrite, et me faisait rire aux dépens

mais d'une autre façon plus légère et plus fugitave, llorsqu'au milieu d'une volée de jeux et de plaisins échappés des coulisses, à table entre nos amatteurs, parmi les nymphes et les grâces, quelquesfois parmi les hacchantes, je n'entendais vanter que l'amour et le vin. Je quittai tout cela pour me remdre à Versailles; mais, avant de me séparer des chefs de l'entreprise de l'Encyclopédie, je m'engageni à y contribuer dans la partie de la littérature, et, encouragé par les éloges qu'ils béamèrent à mon travail, j'ai fait plus que je n'espérais et plus qu'on n'attendait de moi.

Woltaire alors était absent de Paris; il était en Prasse. Le fil de mon récit a paru me distraire de mes relations avec lui; mais jusqu'à son départ elles avaient été les mêmes, et les chagrins qu'il avait éprouvés semblaient encore avoir resservé mos liens. De ces chagrins le plus vif un memment sut celui de la mort de la marquise du Châtelet; mais, à ne rien dissimuler, je reconnus dans cette occasion, comme j'ai fait souvent, la mobilité de son ame. Lorsque j'allai lui témoigner la part que je prenais à son affliction: « Venez, me dit-il en me voyant, venez partager ma douleur. J'ai perdu mon illustre amie; je suis an désespoir, je suis inconsolable. » Moi, à qui il il avait dit souvent qu'elle était comme une furie strachée à ses pas, et qui savais qu'ils avaient été nhis d'une fois dans leurs querelles aux couteaux

tirés l'un contre l'autre, je le laissai pleurer et je parus m'affliger avec lui. Seulement pour lui faire apercevoir, dans la cause même de cette mort, quelque motif de consolation, je lui demandai de quoi elle était morte. « De quoi! ne le savez-vous pas? Ah! mon ami! il me l'a tuée! le brutal. Il lui a fait un enfant. » C'était de Saint-Lambert. de son rival, qu'il me parlait. Et le voilà me faisant l'éloge de cette femme incomparable, et redoublant de pleurs et de sanglots. Dans ce moment arrive l'intendant Chauvelin, qui lui fait je ne sais quel conte assez plaisant, et Voltaire de rire aux éclats avec lui. Je ris aussi en m'en allant, de voir dans ce grand homme la facilité d'un enfant à passer d'un extrême à l'autre dans les passions qui l'agitaient. Une seule était fixe en lui et comme inhérente à son ame; c'était l'ambition et l'amour de la gloire, et, de tout ce qui flatte et nourrit cette passion, rien ne lui était indifférent.

Ce n'était pas assez pour lui d'être le plus illustre des gens de lettres, il voulait être homme de cour. Dès sa jeunesse la plus tendre, il avait pris la flatteuse habitude de vivre avec les grands. D'abord, la maréchale de Villars, le grand-prieur de Vendôme, et depuis, le duc de Richelieu, le duc de la Vallière, les Boufflers, les Montmorencys avaient été son monde. Il soupait avec eux habituellement, et l'on sait avec quelle familiarité respectueuse il avait l'art de leur écrire et

.e :cor parler. Des vers legérement et delicateseemt flattours, une conversation non moins seconstante que ses poesies, le faisaient cherir et -ter parmi cette noblesse. Or, cette noblesse . exit admise aux soupers, du roi, Pourquoi lui con etait-il pas. Cetait l'une de ses envies Il appelait l'accueil que Louis-le-Grand faisait à incient et a Bacine; il disait qu'Horace et Virgile ... vaient l'hommour d'approcher d'Auguste; que Encide avait ete lue dans le cabinet de Livie. incirsson et Prior valaient-ils mieux que lui? Et Lans leur patrie n'avaient-ils pas ete employes muorablement, l'un dans le ministère, et l'autre .a. ambassade? La place d'historiographe etait deja wur lui une marque de confiance; et quel autre vant lui l'avait remplie avec autant d'eclat? Il cibro sumuchlineg de gentilhomme ordisure de la chambre du roi : cette charge, comunement asses viscuse, donnait pourtant le roit d'etre envoye auprès des souverains pour les commissions legères, et il s'était flatte que. pour un homme comme lui, ces commissions ne e borneraient pas à de steriles compliments de emme de de condoleance. Il voulait comme a dit; faire son chemin à la cour; et, lorsqu'il oait un projet dans la tête, il y tenait obsturement: l'une de ses maximes était ces mots de Evangile: Regnum oxlorum vim patitur et vioenti repiunt illui: il employa done, a s'intronum auprès du roi, tous les moyeus imaginables.

Lorsque madame d'Étioles, depuis marquise de Pompadour, fut annoncée pour maîtresse du roi, et avant même qu'elle fût déclarée, il s'empressa de lui faire sa cour. Il réussit aisément à lui plaire; et, en même temps qu'il célébrait les victoires du roi, il flattait sa maîtresse en faisant pour elle de jolis vers. Il ne doutait pas que par elle il n'obtint la faveur d'être admis aux soupers des petits cabinets, et je suis persuadé qu'elle l'aurait voulu.

Transplantée à la cour, et assez mal instruite du caractère et des goûts du roi, elle avait d'abord espéré de l'amuser par ses talents. Sur un théâtre particulier, elle jouait devant lui de petits actes d'opéra, dont quelques-uns étaient faits pour elle, et dans lesquels son jeu, sa voix, son chant, étaient justement applaudis. Voltaire, en faveur auprès d'elle, s'avisa de vouloir diriger ce spectacle. L'alarme en fut au camp des gentilshommes de la chambre et des intendants des Menus-Plaisirs. C'était empiéter sur leurs droits, et ce fut entre eux une ligue pour éloigner de là un homme qui les aurait tous dominés, s'il avait plu au roi autant qu'à sa maîtresse; mais on savait que le roi ne l'aimait pas, et que son empressement à se produire ajoutait encore à ses préventions contre lui. Peu touché des louanges qu'il lui avait données dans son panégyrique, il ne voyait en lui qu'un philosophe impie et qu'un flatteur ambitieux. A grand peine avait-il enfin

consenti à ce qu'il fût reçu à l'Académie francoise. Sans compter les amis de la religion, qui n'etaient point les amis de Voltaire, il avait à l'enteur du roi des jaloux et des envieux de la inveur qu'on lui voyait briguer, et ceux-là étaient attentifs à censurer ce qu'il faisait pour plaire. A leur gré, le poëme de Fontenoy n'était qu'une iroide gazette; le panégyrique du roi était inanimé, sans couleur et sans éloquence; les vers à madanne de Pompadour furent taxés d'indécence et d'indiscrétion, et dans ces vers sur-tout,

> Soyen tous deux sans canemis, Et gardez tous deux vos conquêtes,

on fit sentir au roi qu'il était messéant de le mettre au niveau et de pair avec sa maîtresse.

Au mariage du dauphin avec l'infante d'Espagne, il fut aisé de relever l'inconvenance et le ridicule d'avoir donné pour spectacle à l'infante, cette Princesse de Navarre, qui véritablement n'était pas faite pour réussir. Je n'en dis pas de même de l'opéra du Temple de la Gloire: l'idée en était grande, le sujet bien conçu et dignement executé. Le troisième acte, dont le héros était l'rajan, présentait une allusion flatteuse pour le roi: c'était un héros juste, humain, généreux, pacifique, et digne de l'amour du monde, à qui le temple de la gloire était ouvert. Voltaire n'avait pas douté que le roi ne se reconnit dans cet élage. Après le spectacle, il se trouva sur son

passage; et voyant que sa majesté passait sans lui rien dire, il prit la liberté de lui demander: Trajan est-il content? Trajan, surpris et mécontent qu'on osât l'interroger, répondit par un froid silence; et toute la cour trouva mauvais que Voltaire eût osé questionner le roi.

Pour l'éloigner, il ne s'agissait que d'en détacher la maîtresse, et le moyen que l'on prit pour cela fut de lui opposer Crébillon.

Celui-ci, vieux et pauvre, vivait avec ses chiens, dans le fond du marais, travaillant à bâtons rompus à ce Catilina qu'il annonçait depuis dix ans, et dont il lisait ça et là quelques lambeaux de scènes qu'on trouvait admirables. Son âge, ses succès, ses mœurs un peu sauvages, son caractère soldatesque, sa figure vraiment tragique, l'air, le ton imposant, quoique simple, dont il récitait ses vers âpres et durs, la vigueur, l'énergie qu'il donnait à son expression, tout concourait à frapper les esprits d'une sorte d'enthousiasme. J'ai entendu applaudir avec transport, par des gens qui n'étaient pas bêtes, ces vers qu'il avait mis dans la bouche de Cicéron:

Catilina, je crois que tu n'es point coupable; Mais, si tu l'es, tu n'es qu'un homme détestable; Et je ne vois en toi que l'esprit et l'éclat Du plus grand des mortels, ou du plus scélérat.

Le nom de Crébillon était le mot de ralliement des ennemis de Voltaire. Électre et Rhadaen du mombe; vout le reste des tragedies de condit mombe; vout le reste des tragedies de coloille était oublié, tambs que, de Voltaire, Elipe, Lloire, Malamet, Zaire, Marope, ouquient le theètre dans vout l'éclat d'un plain acces Le parti du vieux Crébillon, peu nombreux, mais braçant, na laissait pas de l'appeler e ouphacle de notre siècle, et, mème parmi les conflucte de notre siècle, et même parmi les catin de Crébillon, desait pâlie et s'eclipser out le bel espeit de Voltaire.

On parla derant malaine de l'ompalom de grand homme abandonne, qu'on biesait visillir aus secomes, pance qu'il était sans intrigue. C'était a prendre pan son embroit sensible, « Que dites ous! s'ecrie-t-elle; Crébillon est panvre et déasse! » Lussitôt elle obtint pour lui du voi une rensint de cent louis sur sa cussette.

Crebillon s'empressa d'aller remercier sa bienmirine. L'un legere incommodiné la termia dans
on lit, l'orsqu'on le lui annonça; elle le tit entrer.
'a une du ce bean vialland l'attendrit; elle le
mut avec une grâce touchante. Il en fut émus;
at comme il se penchait sur son lit pour lui
mon la main, le roi parut a Ah! madame, s'éan Crébillon, le roi nous a surpris; je suis pendu »
latte saille d'une vieilland de quatre-vingts aus
jut un roi; le surcès de Crebillon fat decidié.
l'ous les Menus-Plaisies se répandinent en éloges
me sun genie et du ses macues, a il avait, dissib-

« on, de la fierté, mais point d'orgueil, et encore « moins de vaine gloire. Son infortune était la « preuve de son désintéressement. C'était un « caractère antique et vraiment l'homme dont « le génie honorait le règne du Roi. » On parlait de Catilina comme de la merveille du siècle. Madame de Pompadour voulut l'entendre. Le jour fut pris pour cette lecture; le roi, invisible et présent, l'entendit. Elle eut un plein succès; et, lorsque Catilina fut mis au théâtre, madame de Pompadour, accompagnée d'une volée de courtisans, vint assister à ce spectacle avec le plus vif intérêt. Peu de temps après, Crébillon obtint la faveur d'une édition de ses œuvres à l'imprimerie du Louvre, aux dépens du trésor royal. Dès ce temps-là, Voltaire fut froidement reçu, et cessa d'aller à la cour.

On sait quelle avait été sa relation avec le prince royal de Prusse. Ce prince, devenu roi, lui marquait les mêmes bontés; et la manière infiniment flatteuse dont Voltaire y répondait, n'avait peut-être pas laissé de contribuer en secret à lui aliéner l'esprit de Louis XV. Le roi de Prusse donc, en relation avec Voltaire, n'avait cessé, depuis son avénement à la couronne, de l'inviter à l'aller voir; et la faveur dont Crébillon jouissait à la cour l'ayant piqué au vif, avait décidé son voyage. Mais, avant de partir, il avait voulu se venger de ce désagrément, et il s'y était pris en grand homme: il avait attaqué son ad-

ersaire corps à corps pour se mesurer avec lui aux les sujets qu'il avait traités, ne s'abstenant vec de Rhadamisthe, d'Atree et de Pyrrhus; de aux sans donte par respect, de l'autre par horeur, et du troisième par dédain d'un sujet ingrat antasque.

Il commença par Semiramis; et la manière \_:--unle et tragique dont il en conçut l'action, la ... uleur sombre, orageuse et terrible qu'il y ré-Ludit, le style magique qu'il y employa, la maesté religieuse et formidable dont il la remplit, es situations et les scènes déchirantes qu'il en era. l'art enfin dont il sut en préparer, en etair, en soutenir le merveilleux, étaient bien faits vour aneantir la faible et froide Semiramis de Erebillon; mais alors le théâtre n'était pas suscepmaie d'une action de ce caractère. Le lieu de la rene était resserré par une foule de spectateurs. 😥 uns assis sur des gradins, les autres debout un fond du théâtre et le long des coulisses; en sorte que Semiramis éperdue, et l'ombre de Ninus vortant de son tombeau, étaient obliges de traceser une épaisse haie de petits-maîtres. Cette relecence jeta du ridicule sur la gravité de l'acun theatrale. Plus d'interêt sans illusion, plus i'illusion sans vraisemblance; et cette pièce, le nef-d'œuvre de Voltaire, du côté du genie, eut. lans sa nouveauté, assez peu de succès pour faire are qu'elle était tombee. Voltaire en fremit de douleur: mais il ne se rebuta point. Il fit l'Oreste



d'après Sophocle, et il s'éleva au-dessus de Sophocle lui même dans le rôle d'Électre, et dans l'art de sauver l'indécence et la dureté du caractère de Clytemnestre. Mais, dans le cinquième acte, au moment de la catastrophe, il n'avait pas encore assez affaibli l'horreur du parricide; et le parti de Crébillon n'étant là rien moins que bénévole, tout ce qui pouvait donner prise à la critique fut relevé par des murmures ou tourné en dérision. Le spectacle en fut troublé à chaque instant; et cette pièce, qui depuis a été justement applaudie, essuya des huées. J'étais dans l'amphithéâtre, plus mort que vif. Voltaire y vint, et, dans un moment où le parterre tournait en ridicule un trait de pathétique, il se leva et s'écria: Eh! barbares! c'est du Sophocle!

Enfin il donna Rome sauvée; et, dans les personnages de Cicéron, de César, de Caton, il vengea la dignité du sénat romain, que Crébillon avait dégradée en subordonnant tous ces grands caractères à celui de Catilina. Je me souviens qu'en venant d'écrire les belles scènes de Cicéron et de César avec Catilina, il me les lut dans une perfection dont jamais acteur n'approchera; simplement, noblement, sans aucune manière, mieux que jamais lui-même je ne l'avais entendu lire. « Ah! vous avez, lui dis-je, la conscience en repos sur ces vers: aussi ne les fardez-vous point, et vous avez raison; vous n'en avez jamais fait de plus beaux. » Cette pièce eut, dans l'opinion



ce gens instraits, au grand succès d'estime; mais et e n'était pas faite pour emouvoir la multitude. e cette éloquence du style, ce merite d'avoir si avantament observe les moeurs et peint les caraceres, fat pen sensible aux yeux de cette masse in public. Ainsi, avec des avantages prodigieux eur son rival. Voltaire ent la douleur de se voir aisputur, refuser même le triomphe.

Ces degodes avaient détermine son voyage en Prusse. Lue seule difficulté le returdait encore, et la manière dont elle fut levée est assez curieuse pour vous annuer un moment.

La difficulte consistait dans les frais du voyage. sur lesquels Frederic se faisait un peu tirer l'oreille. Il voulait bien defrayer Voltaire, et pour ceia il consentait à lui donner mille louis; mais madame Denis voulait accompagner son oucle. et, pour ce surcroit de dépense. Voitaire demaniait mille louis de plus Cetait à quoi le roi de Prusse ne voulait point entendre. « Je serai fort use, lui ecrivait-il, que madame Denis vous acvanpagne; mais je ne le demande pas Voyezvous, me distit Voltaire, cette lesine dans un me Il a des tomaeaux d'or, et il ne veut pas ionner mille pauvres louis pour le plaisir de voir mariame Denis à Berlin! Il les donnera ou moimême je n îrai poiat. » Un incident comique viut ierminer cette dispute. Lu matia que j'allais le voir, je trouvai son ami Thiriet dans le jardin du Polois-Royal, et, comme il etait à l'affait des



nouvelles littéraires, je lui demandai s'il y en avait quelqu'une. « Oui, vraiment, il y en a, et des plus curieuses, me dit-il. Vous allez chez M. de Voltaire, là vous les entendrez; car je m'en vais m'y rendre dès que j'aurai pris mon café. »

Voltaire travaillait dans son lit lorsque j'arrivai. A son tour il me demanda: « Quelles nouvelles? — Je n'en sais point, lui dis-je; mais Thiriot, que j'ai rencontré au Palais-Royal, en a, dit-il, d'intéressantes à vous apprendre. Il va venir. »

« Eh bien! Thiriot, lui dit-il, vous avez donc à nous conter des nouvelles bien curieuses? — Oh! très-curieuses, et qui vous feront grand plaisir, répondit Thiriot avec son sourire sardonique et son nazillement de capucin. --- Voyons, qu'avez-vous à nous dire? — J'ai à vous dire qu'Arnaud-Baculard est arrivé à Postdam, et que le roi de Prusse l'y a reçu à bras ouverts. — A bras ouverts! — Qu'Arnaud lui a présenté une épître. — Bien boursoufflée et bien maussade? - Point du tout, fort belle, et si belle que le roi y a répondu par une autre épître. — Le roi de Prusse, une épître à d'Arnaud! Allons, Thiriot, allons, on s'est moqué de vous. — Je ne sais pas si on s'est moqué de moi, mais j'ai en poche les deux épîtres. — Voyons, donnez donc vîte, que je lise ces deux chefs-d'œuvre. Quelle fadeur! quelle platitude! quelle bassesse! » disait-il en



issant l'épitre de d'Arnaud; et, passant à celle du ro:, il lut un moment en silence et d'un air de papé; mais, quand il en fut à ces vers:

> Voltaire est à son conchant; Vous êtes à votre aurore;

ii fit un haut le corps, et sauta de son lit, hondissant de fureur : « Voltaire est à son couchant, et Baculard à son aurore! et c'est un roi qui eant cette sottise énorme! Ah! qu'il se mêle de regner! »

Nous avions de la peine, Thiriot et moi, à ne nas eclater de rire, de voir Voltaire en chemise, gambadant de colère, et apostrophant le roi de Frasse. « J'irai, disait-il, oui, j'irai lui apprendre a se commaître en hommes; » et dès ce moment-ia son voyage fut décidé. J'ai soupçonné le roi de Prasse d'avoir voulu lui donner ce coup d'éperon, et sans cela je doute qu'il fût parti, tant a ctait piqué du refus des mille louis, non point par avarice, mais de dépit de ne pas avoir obtenu ce qu'il demandait.

Volontaire à l'excès par caractère et par système, il avait même dans les petites choses une repugnance incrovable à céder et à renoncer à ce qu'il avait résolu. J'en vis encore avant son depart un exemple assez singulier. Il lui avait pris fantaisie d'avoir en voyage un couteau de chasse, et, un matin que j'étais chez lui, on lui en apporta un faisceau pour en choisir un. Il le



choisit; mais le marchand voulait un louis de son couteau de chasse, et Voltaire s'était mis dans la tête de n'en donner que dix-huit francs. Le voilà qui calcule en détail ce qu'il peut valoir: il ajoute que le marchand porte sur son visage le caractère d'un honnête homme, et qu'avec cette bonne foi qui est peinte sur son front, il avouera qu'à dix-huit francs cette arme sera bien payée. Le marchand accepte l'éloge qu'il veut bien faire de sa figure; mais il répond qu'en honnête homme il n'a qu'une parole; qu'il ne demande au juste que ce que vaut la chose, et qu'en la donnant à plus bas prix, il ferait tort à ses enfants. « Vous avez des enfants? lui demande Voltaire. — Oui, monsieur, j'en ai cinq, trois garçons et deux filles, dont le plus jeune a douze ans. — Eh bien! nous songerons à placer les garcons, à marier les filles. J'ai des amis dans la finance, j'ai du crédit dans les bureaux; mais terminons cette petite affaire: voilà vos dixhuit francs; qu'il n'en soit plus parlé. » Le bon marchand se confondit en remerciements de la protection dont voulait l'honorer Voltaire; mais il se tint à son premier mot pour le prix du couteau de chasse, et n'en rabattit pas un liard. J'abrége cette scène, qui dura un quart d'heure par les tours d'éloquence et de séduction que Voltaire employa inutilement, non pas à épargner six francs qu'il aurait donnés à un pauvre, mais à donner à sa volonté l'empire de

la persuasion. Il fallut qu'il cédât lui-même, et, d'un air interdit, confus et dépité, il jeta sur la table cet écu qu'il avait tant de peine à lâcher. Le marchand, dès qu'il eut son compte, lui rendit grâces de ses bontés, et s'en alla.

« J'en suis bien aise, dis-je tout bas en le voyant partir. — De quoi, me demanda Voltaire avec humeur, de quoi donc étes-vous bien aise? - De ce que la famille de cet honnéte homme n'est plus à plaindre. Voilà bientôt ses fils placés, ses filles mariées; et lui, en attendant, il a vendu son conteau de chasse ce qu'il voulait, et vous l'avez payé malgré toute votre éloquence. — Et voilà de quoi tu es bien aise, têtu de Limosin? - Oh! oui, j'en suis content. S'il vous avait cédé, je crois que je l'aurais battu. — Savez-vous, me dit-il en riant dans sa barbe, après un moment de silence, que, si Molière avait été témoin d'une pareille scène, il en aurait fait son profit? -Vraiment, lui dis-je, c'eût été le pendant de celle de M. Dimanche. » C'était ainsi qu'avec moi sa colère, ou plutôt son impatience, se terminait toujours en douceur et en amitié.

Comme à l'égard du roi de Prusse j'étais dans son secret, et que je croyais être aussi dans le secret du roi de Prusse sur le peu de sincérité des caresses qu'il lui faisait, j'avais quelque pressentiment du mécontentement qu'ils auraient l'un de l'autre en se voyant de près. Une ame si impérieuse et un esprit aussi ardent no

pouvaient guère être compatibles, et j'avais l'espérance de voir bientôt Voltaire revenir plus mécontent de l'Allemagne qu'il ne l'était de son pays; mais le nouveau dégoût qu'il éprouva en allant prendre congé du roi, et la colère qu'il en témoigna, ne me laissèrent plus cette illusion consolante. En sa qualité de gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, il crut pouvoir oser lui demander ses ordres auprès du roi de Prusse; mais le roi, pour réponse, lui tourna le dos brusquement; et lui, dans son dépit, dès qu'il fut sorti du royaume, lui renvoya son brevet d'historiographe de France, et accepta sans son agrément la croix de l'ordre du Mérite dont le roi de Prusse le décora, pour l'en dépouiller peu de temps après.

L'exemple de tant d'amertumes et de tribulations répandues dans la vie de ce grand homme ne fit que me rendre plus redoutable la carrière des lettres où j'étais engagé, et plus doux le repos obscur dont j'allais jouir à Versailles.

Ici finissent, grâce au Ciel, les égarements de ma jeunesse; ici commence pour moi le cours d'une vie moins dissipée, plus sage, plus égale, et sur-tout moins en butte aux orages des passions; ici enfin mon caractère, trop long-temps mobile et divers, va prendre un peu de consistance, et, sur une base solide, ma raison pourra travailler en silence à régler mes mœurs.



## LIVRE CINQUIÈME.

Après avoir vu M. de Marigny, mon premier soin, en arrivant à Versailles, fut d'aller remercier madame de Pompadour. Elle me témoigna du plaisir à me voir tranquille, et, d'un air de bonté, elle ajouta: « Les gens de lettres ont dans la tête un système d'égalité qui les fait quelquefois manquer aux convenances. J'espère, Marmontel, qu'à l'egard de mon frère vous ne les oublierez jamais. » Je l'assurai que mes sentiments étaient d'accord avec mes devoirs.

Javais déja fait connaissance avec M. de Marigny dans la société des intendants des Menus-Plaisirs, et, par eux, j'avais su quel était l'homme à qui sa sœur m'avait recommandé de ne manquer jamais. Quant à l'intention, j'étais bien sûr de moi; la reconnaissance elle seule m'eût inspiré pour lui tous les égards que ma position et sa place exigeaient de la mienne; mais, à l'intention, il fallait ajouter l'attention la plus exacte à ménager en lui un amour-propre inquiet, ombrageux, susceptible à l'excès de méhance et de soupçons. La faiblesse de craindre qu'on ne l'estimat pas assez, et qu'on ne dit de lui, maligne-

ment et par envie, ce qu'il y avait à dire sur sa naissance et sa fortune; cette inquiétude, dis-je, était au point que, si, en sa présence, on se disait quelques mots à l'oreille, il en était effarouché. Attentif à guetter l'opinion qu'on avait de lui, il lui arrivait souvent de parler de luimême avec une humilité feinte pour éprouver si l'on se plairait à l'entendre se dépriser; et alors, pour peu qu'un sourire ou un mot équivoque eût échappé, la blessure en était profonde et sans remède. Avec les qualités essentielles de l'honnête homme, et quelques-unes même des qualités de l'homme aimable, de l'esprit, assez de culture, un goût éclairé dans les arts, dont il avait fait une étude (car tel avait été l'objet de son voyage en Italie); et, dans les mœurs, une droiture, une franchise, une probité rare, il pouvait être intéressant autant qu'il était aimable. Mais en lui l'humeur gâtait tout; et cette humeur était quelquefois hérissée de rudesse et de brusquerie.

Vous sentez, mes enfants, combien j'avais à m'observer pour être toujours bien avec un homme de ce caractère; mais il m'était connu, et cette connaissance était la règle de ma conduite. D'ailleurs, soit à dessein, soit sans intention, il m'avertit, par son exemple, de la manière dont il voulait que je fusse avec lui. Étions-nous seuls, il avait avec moi l'air amical, libre, enjoué, l'air enfin de la société où nous avions vécu



-morganic to companies who amount and transfer. remaint prian beautions dies antistes, il une purimit were assume at a an in a still inta : mouse dinne sin unitusse. Le sémieur de l'homme en place et du -illiciantan de privatre respertent ce rope me grepe pe men. Le distingui en moi le secretaire des bisand summendal she as establish she summendal she attended munitie, etc. em publice, je domani aux deux Acumanier closed if etail be elected by a mous les autistes minimas amus are ordres, l'exemple du respect ma mens derivos tous à sa place. Personne, à er amiliances, nexuit be mainticen, be language nue decemment evaposé que moi. Tête à tete . The line and dense in sources who more amine communication in " represents l'un simple qui actuit maturel, jumus pounting on I me on be two timelies. Comme a parituale me boarang browns que chay come mus. je mje refusika domeenment ti amit, dima inpuit curtain tour de plisiumtunie qui n'etait एक नामितासक अध्यक क्षेत्र को मूनिक्स क्षेत्रक क्रिक देता का मूनिक remoil he end thillish on he airms rearryer a thurn i o at livic dimensis en leur mis moines socialent lis milanu. Lu truit phiasaut qui l'auruit ciffemné i principal l'accidit dicesse. In vie dicina qu'avec lui i militili an em brain de unas gendre mordismée, et jie i ulai point acedelis. De som coné, bii, qui dans un tasanna "atsananan dangilana apprantasa" nom-HE piete me grain portiones un puntate surpireme un miteu. Saalamana qualquativit, sun ca qui la minimit. I semblide volubie essener mon senti-



ment et ma pensée. Par exemple, lorsqu'il obtint, dans l'ordre du Saint-Esprit, la charge qui le décorait, et que j'allai lui en faire compliment: « M. Marmontel, me dit-il, le roi me décrasse. » Je répondis, comme je le pensais, « que sa noblesse, à lui, était dans l'ame, et valait bien celle du sang. » Une autre fois, revenant du spectacle, il me raconta qu'il y avait passé un mauvais moment; qu'étant assis au balcon du théâtre, et ne songeant qu'à rire de la petite pièce que l'on représentait, il avait tout-à-coup entendu l'un des personnages, un soldat ivre, qui disait : « Quoi! j'aurais une jolie sœur, et cela ne me vaudra rien, lorsque tant d'autres font fortune par leurs arrière-petites cousines? » « Figurezvous, ajouta-t-il, mon embarras et ma confusion! Heureusement le parterre n'a pas fait attention à moi. - Monsieur, lui répondis-je, vous n'aviez rien à craindre; vous justifiez si bien ce que l'on fait pour vous, que personne ne pense à le trouver mauvais. » Et, en effet, je lui voyais remplir si dignement sa place, qu'à son égard la faveur me semblait n'être que la simple équité.

Ce fut ainsi que je fus cinq ans sous ses ordres sans le plus léger mécontentement ni de son côté ni du mien, et qu'en quittant la place qu'il m'avait accordée, je le conservai pour ami. J'eus même le bonheur de lui être utile plus d'une fois à son insu auprès de madame sa sœur, qui lui reprochait de la dureté dans les réponses néga-



ves qu'il faisait aux demandes qui lui étaient dressées. « C'est moi, madame, lui disais-je, mi ai minuté ces réponses; » et je les lui comnuniquais. « Mais avec ce monde, ajoutais-je, de suelque politesse qu'un refus soit assaisonné, il eur semble toujours amer. — Et pourquoi tant de refus? disait-elle; n'ai-je pas assez d'ennemis sans qu'on m'en fasse de nouveaux? — Madame, lui répliquai-je enfin, c'est l'inconvénient de sa place; mais c'en est aussi le devoir : il n'y a pas de milieu, ou il faut qu'il s'en rende indigne en trahissant les intérêts du roi pour complaire aux gens de la cour, ou qu'il se refuse aux dépenses folles qu'on lui demande de tous côtés. — Comment faisaient les autres? insistait cette femme faible. — Les autres faisaient mal, s'ils ne faisaient pas comme lui; mais observez, madame, qu'on exigeait moins d'eux; car les abus vont toujours en croissant, et peut-être attend-on de lui des complaisances plus timides. Mais moi, qui connais ses principes, j'ose vous assurer qu'il quitterait sa place plutôt que de mollir sur l'article de son devoir. - Vous êtes un brave homme, me dit-elle, et je vous sais bon gré de l'avoir si bien défendu.»

Je n'ai eu guère de meilleur temps en ma vie que les cinq années que je passai à Versailles : c'est que Versailles était pour moi divisé en deux régions : l'une était celle de l'intrigue, de l'ambition, de l'envie, et de toutes les passions qu'en-

18



gendrent l'intérêt servile et le luxe nécessiteux: je n'allais presque jamais là : l'autre était le séjour du travail, du silence, du repos; après le travail, de la joie au sein du repos, et c'était là que je passais ma vie. Libre d'inquiétude, presque tout à moi-même, et n'ayant guère que deux jours de la semaine à donner au léger travail de ma place, je m'étais fait une occupation aussi douce qu'intéressante : c'était un cours d'études où, méthodiquement et la plume à la main, je parcourais les principales branches de la littérature ancienne et moderne, les comparant l'une avec l'autre, sans partialité, sans égards, en homme indépendant, et qui n'aurait été d'aucun pays ni d'aucun siècle. Ce fut dans cet esprit que, recueillant de mes lectures les traits qui me frappaient et les réflexions que me suggéraient les exemples, je formai cet amas de matériaux que j'employai d'abord dans mon travail pour l'Encyclopédie, d'où je tirai ensuite ma Poétique française, et que j'ai depuis rassemblé dans mes Éléments de Littérature. Nulle gêne dans ce travail, nul souci de l'opinion et des jugements du vulgaire. J'étudiais pour moi, je déposais en homme libre mes sentiments et mes pensées; et ce cours de lectures et de méditations avait pour moi d'autant plus d'attrait, qu'à chaque pas je croyais découvrir, entre les intentions de l'art et ses moyens, entre ses procédés et ceux de la nature, des rapports qui pouvaient servir à fixer

ies règles du goût. J'avais peu de livres à moi; mais la bibliothèque royale m'en fournissait en abondance. J'en faisais bonne provision pour les voyages de la cour, où je suivais M. de Marigny; et les bois de Marly, les forêts de Compiègne et de Fontainebleau étaient mes cabinets d'étude. le n'avais pas le même agrément à Versailles, et la scule incommodité que j'y éprouvais était le manque de promenades. Le croira-t-on? ces jarfins magnifiques étaient impraticables dans la helle saison; sur tout quand venaient les chaleurs, res pièces d'eau, ce beau canal, ces bassins de marbre entourés de statues où semblait respirer ie bronze, exhalaient au loin des vapeurs pestilentielles; et les eaux de Marly ne venaient, à grands frais, croupir dans ce vallon, que pour empoisonner l'air qu'on y respirait. J'étais obligé daller chercher un air pur et une ombre saine dans les bois de Verrières ou de Sataury.

Cependant, pour moi, les voyages ne se ressemblaient pas; à Marly, à Compiègne, je vivais solitaire et sobre. Il m'arriva une fois à Compiegne d'être six semaines au lait pour mon plaisir et en pleine santé. Jamais mon ame n'a été plus calme, plus paisible que durant ce régime. Mes jours s'écoulaient dans l'étude avec une égabté inaltérable; mes nuits n'étaient qu'un doux sommeil; et, après m'être éveillé le matin pour avaler une ample jatte du lait écumant de ma vache noire, je refermais les yeux pour sommeiller encore une heure. La discorde aurait bouleversé le monde, je ne m'en serais point ému. A Marly, je n'avais qu'un seul amusement: c'était le curieux spectacle du jeu du roi dans le salon. Là, j'allais voir, autour d'une table de lansquenet, le tourment des passions concentrées par le respect; l'avide soif de l'or, l'espérance, la crainte, la douleur de la perte, l'ardeur du gain; la joie, après une main pleine; le désespoir, après un coupe-gorge, se succéder rapidement dans l'ame des joueurs, sous le masque immobile d'une froide tranquillité.

Ma vie était moins solitaire et moins sage à Fontainebleau. Les soupers des Menus-Plaisirs, les courses aux chasses du roi, les spectacles étaient pour moi de fréquentes dissipations, et je n'avais pas, je l'avoue, le courage de m'en défendre.

A Versailles, j'avais aussi mes amusements, mais réglés sur mon plan d'étude et de travail, de façon à ne jamais être que des délassements pour moi. Ma société journalière était celle des premiers commis, presque tous gens aimables, et faisant à l'envi la meilleure chère du monde. Dans l'intervalle de leurs travaux, ils se donnaient le plaisir de la table: ils étaient gourmands àpeu-près pour la même raison que le sont les dévots. L'abbé de la Ville, par exemple, était l'homme du monde le plus soigneux de se procurer de bons vins. Tous les ans son maître d'hôtel allait recueillir la mère goutte des meilleurs cel-

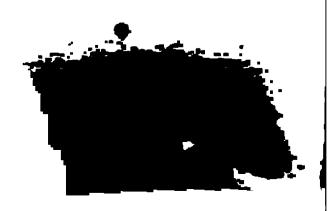

ners de Bourgogne, et suivait de l'œil ses tonneaux. J'étais de ses diners, et j'y figurais assez num.

Le premier commis de la guerre, Dubois, était relui qui avait pour moi l'amitié la plus franche; nous ctions familiers ensemble au point de nous moyer. Il n'était point de service qu'il ne m'eût rendu dans sa place, si je lui en avais offert l'occasion; mais, pour moi personnellement, je ne songeais qu'à me réjouir, et, si je retirai quelque avantage de la société des premiers commis, re fut sans y avoir pensé, et de leur propre mouvement. Vous allez en voir un exemple.

De ces laborieux sybarites, le plus vif, le plus seduisant, le plus voluptueux, avec la santé la plus frèle, était ce Cromot, qu'on a vu depuis a brillant sous tant de ministres. La facilité, l'agrement, la prestesse de son travail, et sur-tout sa dextérité les captivaient en dépit d'eux-mêmes.

Il était, quand je le connus, le secrétaire intime et favori de M. de Machault. C'était une haison que bien des gens m'auraient enviée, mais dont l'agrément faisait seul le prix dont elle était pour moi. Dans le même temps, la fortune, qui se mélait de mes affaires à mon insu, me fit rencontrer à Versailles la bonne amie de Bouret, fermier général, qui tenait le portefeuille des emplois, connaissance non moins utile. Cette femme, qui fut bientôt mon amie, et qui l'a été jusques à son dernier soupir, était la spirituelle.

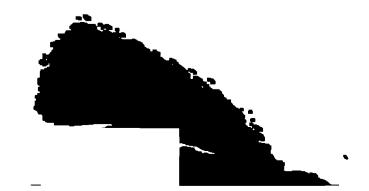

l'aimable madame-Filleul. Elle était retenue a souper à Versailles, et j'étais invité à souper avec elle : je m'en excusai en disant que j'étais obligé de me rendre à Paris. Elle, aussitôt, m'offrit de m'y mener, et j'acceptai une place dans sa voiture. La connaissance faite, elle parla de moi à son ami Bouret, et lui donna vraisemblablement quelque envie de me connaître. Ainsi se disposaient pour moi les circonstances les plus favorables au plus cher objet de mes vœux.

Ma sœur aînée était en âge d'être mariée, et quoique je n'eusse qu'une bien petite dot à lui donner, il se présentait pour elle dans mon pays nombre de partis convenables. Je préférai celui qui, du côté des mœurs et des talents, m'était connu pour le meilleur; et mon choix se trouva le même que ma sœur aurait fait en suivant son inclination. Odde, mon condisciple, avait été dès le collége un modèle de piété, de sagesse, d'application. Son caractère était doux et gai, plein de candeur, et d'une égalité parfaite; incorruptible dans ses mœurs, et toujours semblable à lui-même. Il vit encore; il est à-peu-près de mon âge; et je ne crois pas qu'il y ait au monde une ame plus pure. Il n'y a eu pour lui de changement et de passage que de l'âge de l'innocence à l'âge de la vertu. Son père, en mourant, lui avait laissé peu de bien, mais pour héritage un ami rare et précieux. Cet ami, dont M. Turgot m'a fait souvent l'éloge, était un M. de Male-



sague, wai philosophe, qui, dans notre ville icilce, presque solitaire, passait sa vie à lire Taene. Plutarque, Montaigne, à prendre soin de ses demaines et à cultiver ses jardins. « Qui croiran, me disait M. Turgot, que, dans une petite ville du Limosia, un tel homme serait caché? En matière de gouvernement, je n'en ai jamais T de plus instruits ni de plus sages. » Ce fut ce signe ami de M. Odde, qui me fit pour lui la demande de la main de ma sœur; j'en sus statté; mais dans sa lettre je crus entrevoir l'espérance qu'Olde, par mon crédit, obtiendrait un emploi. le repondis que je ferais pour lui tout ce qui me serait possible; mais que, mon crédit n'étant nas tel quion le croyait dans ma province, je rietais sur de rien moi-même, et que je ne prometres rien. M. de Malesaigue me répliqua que ma bonne soi valait mieux que des assurances egeres, et le mariage fut conclu.

Ce fut un mois après que, Bouret venant availler avec le ministre des finances pour remnir les emplois vacants, je dinai avec lui chez son ami Cromot. Difficilement aurait-on réuni deux hummes d'un esprit naturel plus vif, plus preste, plus fertile en traits ingénieux que ces deux hommes-là. Dans Cromot, rependant, l'on voyait plus d'aisance, de grâce habituelle et de incilité. Dans Bouret, plus d'ardeur dans le desir de plaire, et de bonheur dans l'à-propos. Tous les deux furent, à ce diner, d'une gaîte qui l'a-

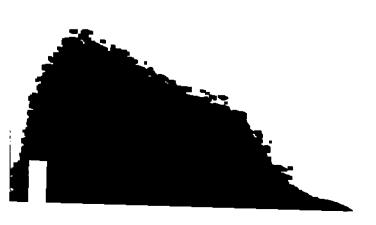

nima, et au ton de laquelle je fus bientôt moimême; mais, au sortir de table, Bouret déploya une longue liste d'aspirants aux emplois vacants et de solliciteurs pour eux. Ces solliciteurs étaient tous gens considérables. C'étaient le duc un tel, la marquise une telle, les princes du sang, la famille royale; en un mot, la ville et la cour. « Où en suis-je donc, moi, m'écriai-je, qui, en mariant ma sœur à un jeune homme instruit, versé dans les affaires, plein d'esprit et de sens, et, de plus, honnête homme, lui ai donné pour dot l'espérance d'obtenir un emploi par mon faible crédit? je vais lui écrire de ne pas s'en flatter. - Pourquoi, me dit Bouret, pourquoi jouer à votre sœur le mauvais tour d'affliger son mari? l'amour triste est bien froid, laissez-leur l'espérance, c'est un bien, en attendant mieux. »

Ils me quittèrent pour aller travailler avec le ministre, et, quand je sus retiré chez moi, un garçon de bureau vint, de leur part, me demander les noms de mon beau-frère. Le soir même il eut un emploi. Je n'ai pas besoin de vous dire quel sut le lendemain l'élan de ma reconnaissance. Ce sut l'époque d'une longue amitié entre Bouret et moi. J'en parlerai plus à loisir.

L'emploi donné à M. Odde me parut cependant et trop oiseux et trop obscur pour un homme de son talent. Je l'échangeai contre un emploi plus difficile et de moindre valeur, afin qu'en se faisant connaître, il pût contribuer à son avanicement. Le lieu de sa destination était sammur. En s'y rendant, sa femme et lui, ils vinrent me voir à Paris; et je ne puis exprimer la joie dont ma sœur fut pénétrée en m'embrassant. Je les possédai quelques jours. Mes amis errent la bonté de leur faire un accueil auquel ir fus sensible. Dans les diners qu'on nous donnait, c'était un spectacle touchant, que de voir les yeux de ma sœur continuellement attachés sur moi, sans pouvoir se rassasier du plaisir de ma vue. Ce n'était pas en elle un amour fraternel, c'était un amour filial.

1 poine arrivée à Saumur, elle se lia d'amitié avec une parente de madame de Pompadour, dont le mari avait, dans cette ville, un emploi de deux mille écus. C'était l'emploi du grenier à sel. Ce jeune homme, appelé M. de Blois, se trouvait attaqué de la maladie dont mon père, ma mère et mon frère étaient morts. Nous savions trop qu'elle était incurable; et madame de Blois ne dissimula point à ma sœur que son mari n'avait que peu de temps à vivre. « Ce serait pour moi, kai dit-elle, ma bonne amie, au moins quelque consolation, si son emploi passait à M. Odde. Madame de Pompadour en disposera; engagez votre frère à le lui demander pour vous. » Ma sœur me donna cet avis; j'en profitai; l'emploi me fut promis. Mais à la mort de M. de Blois. intendant de madame de Pompadour m'annonça qu'elle venait d'accorder ce même emploi, pour dot, à l'une de ses protégées. Frappé comme d'un coup de massue, je me rendis chez elle; et, comme elle passait pour aller à la messe, je lui demandai avec un respectueuse assurance l'emploi qu'elle m'avait promis pour le mari de ma sœur. «Je vous ai oublié, me dit-elle en courant, et je l'ai donné à un autre, mais je vous en dédommagerai. » Je l'attendis à son retour, et je lui demandai un moment d'audience. Elle me permit de la suivre.

« Madame, lui dis-je, ce n'est plus un emploi ni de l'argent que je vous demande, c'est mon honneur que je vous conjure de me laisser; car, en me l'ôtant, vous me donneriez le coup de la mort. » Ce début l'étonna, et je continuai : « Aussi sûr de l'emploi que vous m'aviez promis que si je l'avais obtenu, je l'ai annoncé à mon beaufrère. Il a dit dans Saumur que j'en avais votre parole; il l'a écrit à sa famille et à la mienne; deux provinces en sont instruites; je m'en suis moi-même vanté et à Versailles et à Paris, en y parlant de vos bienfaits. Or, madame, personne ne se persuadera que vous eussiez accordé à un autre l'emploi que vous m'auriez formellement promis. On sait que vous avez mille moyens de faire du bien à qui vous voulez. Ce sera donc moi qu'on accusera de jactance, de mauvaise foi, de mensonge, et me voilà déshonoré. Madame, j'ai su vaincre l'adversité, j'ai su vivre dans l'indigence; mais je ne sais pas vivre dans la honte

. In moéphie des gens de hien. Tous aver la bonte i venioù dedommager mon beau-frere: mais mai. Apres avoir passe point un menteur impuam., me rendrez-vous, madame, la réputation inamente hamme. In seule dans ie san inlant? in brentaits efficerent-ils la tache qu'elle num reme Dedominager, madame, ces autres pretest de l'ample qu'un moment d'entit rent a :». Jeur promettre. Il vous est tres-facile de leur m procures un plus renningeur; mais ne me mare pas, a moi, un tort méjearable, et ein me respansi: an dermer désespont y Elle would me personder d'attendre, et que una seeur n'y pertrm: recu: mais je persistm a lin dire a que c'était emersion de Sammun que de métais vante d'archie. e aux u vien uoudan point d'autre, dût-il aux cen: toes meilleur, y A ces mots, w me retuni, et emandoi une fut accorde.

is the encore, pour faire na picture torante, des éacilités qui auraient pu exciter non militaires; mais agant pour un litera-être de ma familie. Étais si content, si tranquille, que se require plus rien.

Ma société la plus intime, la plus habitaelle a remailles, était celle de anadame de Che'in. temme encellente, de peu d'espiré, anne de hour temme de sous, d'anne douveur, d'anne equite. L'une vérite de caractere inéstimable. L'acre avoir été lemme de chambre lavarité de la promine.

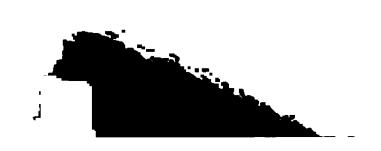

dauphine, elle avait passé à la seconde, et elle en était plus chérie encore. Cette princesse n'avait point d'amie plus fidèle, plus tendre, plus sincère, ou, pour mieux dire, c'était la seule amie véritable qu'elle eût en France. Aussi son cœur lui était-il ouvert jusques au fond de ses plus secrètes pensées, et, dans les circonstances les plus délicates et les plus difficiles, elle n'eut qu'elle pour conseil, pour consolation, pour appui. Ces sentiments d'estime, de confiance et d'amitié s'étaient communiqués de l'ame de la dauphine à celle du dauphin. L'un et l'autre, pour marier mademoiselle Varanchan (c'était son nom de fille), et pour la doter richement, étaient déterminés à vendre leurs bijoux les plus précieux, si le contrôleur-général ne les en eût pas empêchés, en obtenant du roi un bon de fermiergénéral pour celui qu'elle épouserait. C'est dire assez quel était son crédit auprès de ses maîtres, et je puis ajouter qu'il n'y avait rien qu'elle n'eût fait pour moi; j'ai été son ami vingt ans, et je ne lui ai rien demandé. Je m'étais fait de l'amitié une idée si noble et si pure, j'en avais moi-même dans l'ame un sentiment si généreux, que j'aurais cru la profaner et l'avilir que d'y mêler aucune vue d'ambition, et autant madame de Chalut aurait été pour moi prodigue de ses bons offices, autant je croyais digne de moi d'être avec elle discret et désintéressé.

Je ne laissais pas de saisir les occasions de

faire ma cour à ses maîtres, mais seulement pour lui complaire; et, si quelquesois je saisais des vers pour eux, ce n'était jamais qu'elle qui me les inspirait. A ce propos, je me souviens d'une scène assez singulière.

Madame de Chalut, après son mariage, n'avait pas laissé d'être encore au service de la dauphine; elle n'en était même que plus assidue auprès d'elle. Cette princesse l'aimait tant, que ses absences l'affligeaient. Elle tenait donc habituellement sa maison à Versailles; et toutes les fois que j'y allais, avant que d'y être établi, cette maison était la mienne. La convalescence du dauphin, après sa petite-vérole, y fut célébrée par une fète, et j'y fus invité. Je trouvai madame de Chalut rayonnante de joie et ravie d'admiration pour la conduite de sa maîtresse, qui, nuit et jour, sous les rideaux du lit de son époux, lui avait rendu les soins les plus tendres durant sa maladie. Le récit animé qu'elle m'en fit me pénétra. Je sis des vers sur ce sujet touchant; l'intérêt du tableau fit le succès du peintre, et ces vers curent à la cour au moins la faveur du moment, le mérite de l'à-propos. En les lisant, le prince et la princesse en furent touchés jusqu'aux larmes. Madame de Chalut fut chargée de me dire combien cette lecture les avait attendris, et qu'ils seraient bien aises de me voir pour me le témoigner eux-mêmes. « Trouvez-vous, me dit-elle, demain à leur dîner; vous serez content de l'accueil qu'ils se proposent de vous faire. » Je ne manquai pas de m'y rendre. Il y avait peu de monde. J'étais placé vis-à-vis d'eux, à deux pas de la table, bien isolé et bien en évidence. En me voyant, ils se parlèrent à l'oreille, puis levérent les yeux sur moi, et puis se parlèrent encore. Je les voyais occupés de moi; mais l'un et l'autre alternativement semblaient laisser expirer sur leurs lèvres ce qu'ils avaient envie de me dire. Ainsi, le temps du dîner se passa jusqu'au moment où il fallut m'en aller comme tout le monde. Madame de Chalut avait servi à table, et vous jugez combien cette longue scène muette lui avait causé d'impatience. J'allais dîner chez elle, et nous devions nous réjouir ensemble de l'accueil que l'on m'aurait fait. J'allai l'attendre, et. lorsqu'elle arriva: «Eh bien! madame, lui demandai-je, ne dois-je pas être bien flatté de tout ce qu'on m'a dit d'obligeant et d'aimable? — Savezvous, me répondit-elle, à quoi leur dîner s'est passé? A s'inviter l'un l'autre à vous parler, sans que ni l'un ni l'autre en ait eu le courage. - Je ne me croyais pas, lui dis-je, un personnage aussi imposant que je le suis, et certes, je dois être fier du respect que j'imprime à M. le dauphin et à madame la dauphine. » Ce contraste d'idées nous parut si plaisant, que nous en rîmes de bon cœur, et je me tins pour dit tout ce qu'on avait eu l'intention de me dire.

L'espèce de bienveillance que l'on avait pour

î

moi dans cette cour me servit cependant à me faire écouter et croire dans une affaire intéressante. L'acte de baptême d'Aurore, fille de mademoiselle Verrière, attestait qu'elle était fille du maréchal de Saxe; et, après la mort de son père, madame la dauphine était dans l'intention de la faire élever. C'était l'ambition de la mère; mais il vint dans la fantaisie de M. le dauphin de dire qu'elle était ma fille, et ce mot fit son impression. Madame de Chalut me le dit en riant; mais je pris la plaisanterie de M. le dauphin sur le ton le plus sérieux : je l'accusai de légèreté; et, en offrant de faire preuve que je n'avais connu mademoiselle Verrière que pendant le voyage du maréchal en Prusse, et, plus d'un an après la naissance de cet enfant, je dis que ce serait inhumainement lui ôter son véritable père, que de me faire passer pour l'être. Madame de Chalut se chargea de plaider cette cause devant madame la dauphine, et M. le dauphin céda. Ainsi Aurore fut élevée à leurs frais au couvent des religieuses de Saint-Cloud; et madame de Chalut, qui avait à Saint-Cloud sa maison de campagne, voulut bien se charger, pour l'amour de moi, et à ma prière, des soins et des détails de cette éducation.

Il me reste à parler de deux liaisons particulières que j'avais encore à Versailles: l'une, de simple convenance avec Quesnai, médecin de madame de Pompadour; l'autre, avec madame

de Marchais, et son ami intime le comte d'Angiviller, jeune homme d'un grand caractère. Pour celle-ci, elle fut bientôt une liaison de sentiment, et depuis quarante ans qu'elle dure, je puis la citer pour exemple d'une amitié que ni les années, ni les événements n'ont fait varier ni fléchir. Commençons par Quesnai, car c'est le moins intéressant. Quesnai, logé bien à l'étroit dans l'entresol de madame de Pompadour, ne s'occupait, du matin au soir, que d'économie politique et rurale. Il croyait en avoir réduit le systême en calculs et en axiômes d'une évidence irrésistible; et, comme il formait une école, il voulait bien se donner la peine de m'expliquer sa nouvelle doctrine, pour se faire de moi un disciple et un prosélyte. Moi qui songeais à me faire de lui un médiateur auprès de madame de Pompadour, j'appliquais tout mon entendement à concevoir ces vérités qu'il me donnait pour évidentes, et je n'y voyais que du vague et de l'obscurité. Lui faire croire que j'entendais ce qu'en effet je n'entendais pas, était au-dessus de mes forces; mais je l'écoutais avec une patiente docilité; et je lui laissais l'espérance de m'éclaircir enfin et de m'inculquer sa doctrine. C'en eût été assez pour me gagner sa bienveillance. Je faisais plus, j'applaudissais à un travail que je trouvais en effet estimable; car il tendait à rendre l'agriculture recommandable dans un pays où elle était trop dédaignée, et à tourner vers cette étude

and toule de bons esprits. L'eus même une occaant de le flatter par éet endroit sensible, et ée a lui qui me l'offrit

Un Irlandas, appele Patulo, avant fait un rere on il développait les avantages de l'agriculture anglasse sur la nôtre, avait obtenu, par Cocsusi, de madame de Pompadour, que ce vere lui fût dêdie; mas il avait mal fait son crâtre dedicatoire Madame de Pompadour, apres ervor luc, luc dit de s'adresser a moi et de me mer de sa part de la retoucher avec sonn. Je tourva: plus facile de lui en faire une autre : et. a a parlant des cultivateurs, l'attachar a feur candinon un intérêt asser sensible pour que malame de Pomoadour, a la lecture de cette coître, eut les larmes aux veux. Quesnai s'en spercut, et se ne puis vous dire combien il fut casteni de moi. Sa manière de me servir aupres द के marquest était de dire ex-et-la des mots .... semblaient lui echapper, et qui cependant largement de traces.

A l'épard de son caractère, se n'en rappellerai a un trait, qui va le faire assez connaître. Il reai: été place la par le vieire duc de Villeron, sante de madame d'Estioles, qui, ne croyant pas reclaufter un serpent dans son sein. l'avait tirée de la misère et amenée a la cour. Quesnai était cone attache a madame d'Estrade par le reconmassance, lorsque cette intrigante abandonna sa bienfaitrice pour se livrer au comte d'Argenson, et conspirer avec lui contre elle.

Il est difficile de concevoir qu'une aussi vilaine femme, dans tous les sens, eût, malgré la laideur de son ame et de sa figure, séduit un homme du caractère, de l'esprit, et de l'âge de M. d'Argenson; mais elle avait à ses yeux le mérite de lui sacrifier une personne à qui elle devait tout, et d'être, pour l'amour de lui, la plus ingrate des créatures.

Cependant Quesnai, sans s'émouvoir de ces passions ennemies, était, d'un côté, l'incorruptible serviteur de madame de Pompadour, et de l'autre, le fidèle obligé de madame d'Estrade, laquelle répondait de lui à M. d'Argenson; et, quoique sans mystère, il allât les voir quelquefois, madame de Pompadour n'en avait aucune inquiétude. De leur côté, ils avaient en lui autant de confiance que s'il n'avait tenu par aucun lien à madame de Pompadour.

Or, voici ce qu'après l'exil de M. d'Argenson me raconta Dubois, qui avait été son secrétaire. C'est lui-même qui va parler; son récit m'est présent, et vous pouvez croire l'entendre.

dit-il, M. d'Argenson et madame d'Estrade avaient fait inspirer au roi le désir d'avoir les faveurs de la jeune et belle madame de Choiseul, femme du menin. L'intrigue avait fait des progrès; elle en était au dénouement. Le rendez-vous était donné;

la jeune dame y était allée; elle y était dans le moment même où M. d'Argenson, madame d'Estrade, Quesnai et moi nous étions ensemble dans le cabinet du ministre; nous deux, témoins muets, mais M. d'Argenson et madame d'Estrade trèsoccupés, très-inquiets de ce qui se serait passé. Après une assez longue attente, arrive madame de Choiseul, échevelée et dans le désordre, qui était la marque de son triomphe. Madame d'Estrade court au-devant d'elle, les bras ouverts, et lui demande si c'en est fait. « Oui, c'en est fait, répondit-elle, je suis aimée; il est heureux; elle va être renvoyée; il m'en a donné sa parole. » A ces mots, ce fut un grand éclat de joie dans le cabinet. Quesnai lui seul ne fut point ému. « Docteur, lui dit M. d'Argenson, rien ne change pour vous, et nous espérons bien que vous nous resterez. - Moi, monsieur le comte, répondit froidement Quesnai en se levant, j'ai été attaché à madame de Pompadour dans sa prospérité, je le serai dans sa disgrâce; » et il s'en alla sur-lechamp. Nous restâmes pétrifiés; mais on ne prit de lui aucune mésiance. « Je le connais, dit madame d'Estrade; il n'est pas homme à nous trahir.» Et en effet, ce ne sut point par lui que le secret fut découvert, et que la marquise de Pompadour sut délivrée de sa rivale. » Voilà le récit de Dubois.

Tandis que les orages se formaient et se dissipaient au-dessus de l'entresol de Quesnai, il griffonnait ses axiòmes et ses calculs d'économie rustique, aussi tranquille, aussi indifférent à ces mouvements de la cour, que s'il en eût été à cent lieues de distance. Là-bas on délibérait de la paix, de la guerre, du choix des généraux, du renvoi des ministres, et nous, dans l'entresol, nous raisonnions d'agriculture, nous calculions le produit net, ou quelquefois nous dinions gament avec Diderot, d'Alembert, Duclos, Helvétius, Turgot, Buffon; et madame de Pompadour, ne pouvant pas engager cette troupe de philosophes à descendre dans son salon, venait ellemême les voir à table et causer avec eux.

L'autre liaison dont j'ai parlé m'était infiniment plus chère. Madame de Marchais n'était pas seulement, à mon gré, la plus spirituelle et la plus aimable des femmes, mais la meilleure et la plus essentielle des amies, la plus active, la plus constante, la plus vivement occupée de tout ce qui m'intéressait. Imaginez-vous tous les charmes du caractère, de l'esprit, du langage, réunis au plus haut degré, et même ceux de la figure, quoiqu'elle ne fût pas jolie; sur-tout, dans ses manières, une grâce pleine d'attraits: telle était cette jeune fée. Son ame active, audelà de toute expression, donnait aux traits de sa physionomie une



🗸 mille, Ames en yerderese, etuit, ermine en dit. a thanpanamasy anchana asse by inner an nist munt an ibenevame am consecute me mappene anrosum Kumbes à com une cuitaire exquise, varea : attanitur : diepone da pilae degara au ir elimote up acoustones count out a raintenni na researe nan series et sant santon nan, mor are some some their area dress sufficient some some companion canadase somespando à made any aile. नायात उक्तावकर की मामूर की माल्या एक प्रधानिक नोंचे प्रधानिक Appliese anne march anni de monteres anne anne de course states a source of course production of the source of the course m se lassait namus Lugar, se renormes Lum am मार्थित है, प्राप्तकार का का मिल्लाक है। है के प्राप्तकार का निर्माण के मार्थित है के प्राप्तकार के मार्थित है अवसामान क्षेत्र अस्ति असे कामाम्बर्धाना हो। असे असमा वर्ष क्यों पूर्व कर वंधिकारण दस्यक्त बसुवंधिक दस्तवीमातार की प्रवासीpapite der me manner je mustine greiner se ya naturally at the same, the sass commencers quar Time me sound amber

where the former countries in the annual continues of the interest in the annual continues of the former in the annual continues of the first annual continu

lence était animé par le feu d'un regard spirituellement attentif; elle devinait la pensée, et ses répliques étaient des flèches qui jamais ne manquaient le but. Mais la variété de sa conversation en était sur-tout le prodige; le goût des convenances, l'à-propos, la mesure; le mot propre à la chose, au moment et à la personne; les différences, les nuances les plus fines dans l'expression, et à tous, et distinctement à chacun ce qu'il y avait de mieux à dire: telle était la manière dont cette femme unique savait animer, embellir, et comme enchanter sa maison.

Grande musicienne, avec le goût du chant et une jolie voix, elle avait été du petit spectacle de madame de Pompadour; et, lorsque cet amusement avait cessé, elle était restée son amie. Elle avait soin, plus que moi-même, de cultiver ses bontés pour moi, et ne manquait aucune occasion de me bien servir auprès d'elle.

Son jeune ami, M. d'Angiviller, était d'autant plus intéressant, qu'avec tout ce qui rend aimable et tout ce qui peut rendre heureux, une belle figure, un esprit cultivé, le goût des lettres et des arts, une ame élevée, un cœur pur, l'estime du roi, la confiance et la faveur intime de M. le dauphin, et à la cour, une renommée et une considération rarement acquises à son âge, il ne laissait pas d'être ou de paraître, au moins intérieurement, malheureux. Inséparable de madame de Marchais, mais triste, interdit devant

elle. d'autant plus sérieux qu'elle était plus riante, tirride et tremblant à sa voix, lui dont le caracniere avait de la fierté, de la force et de l'énergie, troublé lorsqu'elle lui parlait, la regardant d'un mir souffrant, lui répondant d'une voix faible, mal assurée et presque éteinte, et, au contraire, en son absence, déployant sa belle physionomie, causant bien et avec chaleur, et se livrant, avec Loute la liberté de son esprit et de son ame, à l'enjonement de la société, rien ne ressemblait plus à la situation d'un amant traité avec rigueur et dominé avec empire. Cependant ils passaient leur vie ensemble dans l'union la plus intime, et, bien évidenment, il était l'homme auquel mul autre n'était préséré. Si ce personnage d'amant malheureux n'eût duré que peu de temps, on l'aurait cru joué; mais, plus de quinze aus de suite il a été le même; il l'a été depuis la mort de M. de Marchais comme de son vivant, et jusqu'au moment où sa veuve a épousé M. d'Angiviller. Alors la scène a changé de face; toute l'autorité a passé à l'époux; et ce n'a plus été, du côté de l'épouse, que déférence et complaisance, avec l'air soumis du respect. Je n'ai rien observé en ma vie de si singulier dans les morars, que cette mutation volontaire et subite qui fut depuis, pour l'un et l'autre, un sort également beureux.

Leurs sentiments pour moi furent toujours parfaitement d'accord; ils sont encore les mêmes. Les miens, pour eux, ne varieront jamais. Parmi mes délassements, je n'ai pas compté le spectacle, dont j'avais cependant toute facilité de jouir au théâtre de la cour; mais j'y allais rarement, et je n'en parle ici que pour marquer l'époque d'une révolution intéressante dans l'art de la déclamation.

Il y avait long-temps que, sur la manière de déclamer les vers tragiques, j'étais en dispute réglée avec mademoiselle Clairon. Je trouvais, dans son jeu, trop d'éclat, trop de fougue, pas assez de souplesse et de variété, et sur-tout une force qui, n'étant pas modérée, tenait plus de l'emportement que de la sensibilité. C'est ce qu'avec ménagement je tâchais de lui faire entendre. « Vous avez, lui disais-je, tous les moyens d'exceller dans votre art; et toute grande actrice que vous êtes, il vous serait facile encore de vous élever au-dessus de vous-même, en les ménageant davantage ces moyens que vous prodiguez. Vous m'opposez vos succès éclatants et ceux que vous m'avez valus; vous m'opposez l'opinion et les suffrages de vos amis; vous m'opposez l'autorité de M. de Voltaire, qui, lui-même, récite ses vers avec emphase, et qui prétend que les vers tragiques veulent, dans la déclamation, la même pompe que dans le style; et moi, je n'ar à vous opposer qu'un sentiment irrésistible, qui me dit que la déclamation, comme Pole, peut chi noble, majestucuse, tragi que l'expression, pour étre

ponétrante, veut des gradations, des mances, des traits imprévus et soudains qu'elle ne peut avoir lorsqu'elle est tendue et forcee, » Elle me assur quelquefois avec impatience, que je ne la asserais pas tranquille qu'elle n'ent pris le ton amilier et comique dans la tragedie, « Eh! non amilier et comique dans la tragedie, « Eh! non amilier et comique dans la tragedie, « Eh! non amilier et comique dans la tragedie, « Eh! non amilier et comique dans la tragedie, « Eh! non amilier et comique dans la tragedie, « Eh! non amilier au moment où vous ne l'avez les même au moment où vous me parler; le son de votre voix, l'air de votre visage, votre promoiation, votre geste, vos attitudes, sont naturellement nobles. Osez seulement vous fier à ce au maturel; j'ose vous garantir que vous en serez plus tragique, »

D'autres conseils que les mieus prévalurent, et las de me rendre inutilement importun, j'avais de lorsque je vis l'actrice revenir tout-à-coup déle-même à mon sentiment. Elle venait jouer l'avane au petit théâtre de Versailles. L'allai la foir à sa toilette, et, pour la première fois, je la foirvai habillee en sultane. Sans panier, les bras demi-nus, et dans la verite du costume oriental, hu en fis mon compliment. « Vous allez, me ut-elle, être content de moi. Je viens de faire un voyage à Bordeaux; je n'y ai trouve qu'une tres-passée salle; il a fallu m'en accommoder. Il

re l'essat de cette decare : simple aver tant asmo les le cente ce

sur ce petit théâtre. Allez m'entendre. Si elle y réussit de même, adieu l'ancienne déclamation.»

L'événement passa son attente et la mienne. Ce ne sut plus l'actrice, ce sut Roxane elle-même que l'on crut voir et entendre. L'étonnement, l'illusion, le ravissement fut extrême. On se demandait : Où sommes-nous? On n'avait rien entendu de pareil. Je la revis après le spectacle, je voulus lui parler du succès qu'elle venait d'avoir. « Et ne voyez-vous pas, me dit-elle, qu'il me ruine? Il faut dans tous mes rôles que le costume soit observé: la vérité de la déclamation tient à celle du vêtement; toute ma riche garde-robe de théâtre est dès ce moment réformée; j'y perds pour dix mille écus d'habits; mais le sacrifice en est fait: vous me verrez ici dans huit jours jouer Électre au naturel, comme je viens de jouer Roxane. »

C'était l'Électre de Crébillon. Au lieu du panier ridicule et de l'ample robe de deuil qu'on lui avait vus dans ce rôle, elle y parut en simple habit d'esclave, échevelée, et les bras chargés de longues chaînes. Elle y fut admirable; et, quelque temps après, elle fut plus sublime encore dans l'Électre de Voltaire. Ce rôle, que Voltaire lui avait fait déclamer avec une lamentation continuelle et monotone, parlé plus naturellement, acquit une beauté inconnue à lui-même, puisqu'en le lui entendant jouer sur son théâtre de Ferney, où elle l'alla voir, il s'écria, baigné de

exui. die trous où alle atuit le plus atomante:

Paris... comme Versiiles... recommt dans ces rangements le véritable accent tengulue et le neuveau degré de verisemblique que dominit à ration disserve le costome bien observe lous... ié-lous... trus les acteurs tirent tireres d'abontonner ces tromalets... ces gents a franges... ces per reques volunimenses... ces chapeans à plumets... enut cet atricail fintanque qui depuis si long-cemps... chaquait le vou des gens de goût l'eleme un-même suivit l'exemple de mademoiselle Chievan, et dies ce moment-lie leurs teleurs perféctions... et dies ce moment-lie leurs teleurs perféctionnés timent en émulation et dignes nivement un de l'intre.

L'an conçoit aisement qu'un malunge d'aconrations paisibles et d'annsements woies mais: maisius qua dedommagé des phisies de l'unis: maisiv allen, quant je woulds, j'amis envore le liberté iv allen, quant je woulds, j'amis envore le liberté ne inisseit le devoir de une place. M de Mangré, mi-mème, à le sollicitation de mes anciennes omnaissances, m'invitait à les aller voir.

अवस्थित के ज्ञान के



mais dont un peu de philosophie me faisait sentir la raison. Hors de chez lui, c'était l'homme du monde qui se plaisait le plus à vivre en société avec moi. A dîner, à souper chez nos amis communs, il jouissait plus que moi-même de l'estime et de l'amitié que l'on me témoignait; il en était flatté, il en était reconnaissant. Ce fut par lui que je sus mené chez madame Geossfrin, et, pour l'amour de lui, je fus admis chez elle au diner des artistes comme à celui des gens de lettres; enfin, dès que je cessai d'être secrétaire des bàtiments, commé on le verra dans la suite, personne ne me témoigna plus d'empressement à m'avoir et pour convive et pour ami. Eh bien! tant que j'occupai sous ses ordres cette place de secrétaire, il ne se permit pas une seule sois de m'inviter à dîner chez lui. Les ministres ne mangeaient point avec leurs commis; il avait pris leur étiquette; et, s'il eût fait une exception en ma faveur, tous ses bureaux en auraient été jaloux et mécontents. Il ne s'en expliqua jamais avec moi; mais on vient de voir qu'il avait la bonté de me le faire assez entendre.

Les années que je passais à Versailles étaient celles où l'esprit philosophique avait le plus d'activité. D'Alembert et Diderot en avaient arboré l'enseigne dans l'immense atelier de l'Encyclopédie, et tout ce qu'il y avait de plus distingué parmi les gens de lettres s'y était rallié autour d'eux. Voltaire, de retour de Berlin, d'où il avait

fait chasser le malheureux d'Arnaud, et où il n'avait pu tenir lui-même, s'était retiré à Genève, et, de là, il soufflait cet esprit de liberté, d'innovation, d'indépendance, qui a fait depuis tant de progrès. Dans son dépit contre le roi, il avait fait des imprudences; mais on en fit une bien plus grande, lorsqu'il voulut rentrer dans sa patrie, de l'obliger à se tenir dans un pays de liberté. La réponse du roi, qu'il reste où il est, ne fut pas assez réfléchie. Ses attaques n'étaient pas de celles qu'on arrête aux frontières. Versailles, où il aurait été moins hardi qu'en Suisse et qu'à Genève, était l'exil qu'il fallait lui donner. Les prêtres auraient dû lui faire ouvrir cette magnifique prison, la même que le cardinal de Richelieu avait donnée à la haute noblesse.

En réclamant son titre de gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, il tendait lui-même le bout de chaîne avec lequel on l'aurait attaché si on avait voulu. Je dois ce témoignage à madame de Pompadour, que c'était malgré elle qu'il était exilé. Elle s'intéressait à lui, elle m'en demandait quelquefois des nouvelles; et, lorsque je lui répondais qu'il ne tenait qu'à elle d'en savoir de plus près: « Eh! non, il ne tient pas à moi, » disait-elle avec un soupir.

C'était donc de Genève que Voltaire animait les coopérateurs de l'Encyclopédie. J'étais du nombre, et mon plus grand plaisir, toutes les fois que j'allais à Paris, était de me trouver réuni avec eux. D'Alembert et Diderot étaient contents de mon travail, et nos relations serraient de plus en plus les nœuds d'une amitié qui a duré autant que leur vie; plus intime, plus tendre, plus assiduement cultivée avec d'Alembert; mais non moins vraie, non moins inaltérable avec ce bon Diderot, que j'étais toujours si content de voir et si charmé d'entendre.

Je sentis enfin, je l'avoue, que la distance de Paris à Versailles mettait de trop longs intervalles aux moments de bonheur que me faisait goûter la société des gens de lettres. Ceux d'entre eux que j'aimais, que j'honorais le plus, avaient la bonté de me dire que nous étions faits pour vivre ensemble, et ils me présentaient l'Académie française comme une perspective qui devait attirer et fixer mes regards. Je sentais donc de temps en temps se réveiller en moi le désir de rentrer dans la carrière littéraire; mais, avant tout, je voulais me donner une existence libre et sûre, et madame de Pompadour et son frère auraient été bien aises de me la procurer. En voici la preuve sensible.

En 1757, après l'attentat commis sur la personne du roi, et ce grand mouvement du ministère, où M. d'Argenson et M. de Machault furent renvoyés le même jour, M. Rouillé ayant obtenu la surintendance des postes, dont le secrétariat était un bénéfice simple de deux mille écus d'appointements, possédé par le vieux



Moncrif, il me vint dans la tête d'en demander la survivance, persuadé que M. Rouillé, dans sa nouvelle place, ne refuserait pas à madame de Pompadour la première chose qu'elle lui aurait demandée. Je la fis donc prier par le docteur Quesnai de m'accorder une audience. Je fus remis au lendemain au soir, et toute la nuit je rêvai à ce que j'avais à lui dire. Ma tête s'alluma, et, perdant mon objet de vue, me voilà occupé des malheurs de l'État, et résolu à profiter de l'audience qu'on me donnait pour faire entendre des vérités utiles. Les heures de mon sommeil furent employées à méditer ma harangue et ma matinée à l'écrire, afin de l'avoir plus présente à l'esprit. Le soir, je me rendis chez Quesnai à l'heure marquée, et je sis dire que j'étais là. Quesnai, occupé à tracer le zig-zag du produit net, ne me demanda pas même ce que j'allais faire chez madame de Pompadour. Elle me fait appeler; je descends, et, introduit dans son cabinet: « Madame, lui dis-je, M. Rouillé vient d'obtenir la surintendance des postes; la place de secrétaire de la poste aux lettres dépend de lui. Moncrif, qui l'occupe, est bien vieux! Serait-ce abuser de vos bontés, que de vous supplier d'en obtenir pour moi la survivance? Rien ne me convient mieux que cette place, et pour la vie j'y borne mon ambition. » Elle me répondit qu'elle l'avait promise à Darboulin (l'un de ses familiers), mais qu'elle l'y serait renoncer, si elle pouvait l'obtenir pour moi.

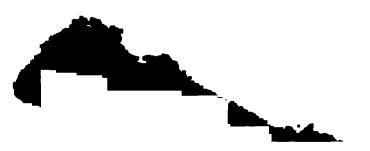

moi, tout serait bientôt dit; mais, comme l'histoire de ma vie est une promenade que je fais faire à mes enfants, il faut bien qu'ils remarquent les passants avec qui j'ai eu des rapports dans le monde.

L'abbé de Bernis, échappé du séminaire de Saint-Sulpice, où il avait mal réussi, était un poëte galant, bien joufflu, bien frais, bien poupin, et qui, avec le gentil Bernard, amusait de ses jolis vers les joyeux soupers de Paris. Voltaire l'appelait la bouquetière du Parnasse, et dans le monde, plus familièrement, on l'appelait Babet, du com d'une jolie bouquetière de ce temps-là. C'est de là, sans autre mérite, qu'il est parti pour être cardinal et ambassadeur de France à la cour de Rome. Il avait inutilement sollicité auprès de l'ancien évêque de Mirepoix (Boyer) une pension sur quelque abbaye. Cet évêque, qui faisait peu de cas des poésies galantes, et qui savait la vie que menait cet abbé, lui avait durement déclaré que, tant que lui (Boyer) serait en place, il n'avait rien à espérer; à quoi l'abbé avait répondu: Monseigneur, j'attendrai, mot qui courut dans le monde et fit fortune. La sienne consistait alors en un canonicat de Brioude, qui ne lui valait rien, attendu son absence, et en un petit bénésice simple, à Boulogne-sur-Mer, qu'il avait eu je ne sais comment.

Il en était là, lorsqu'on apprit qu'aux rendezvous de chasse de la forêt de Senart, la belle

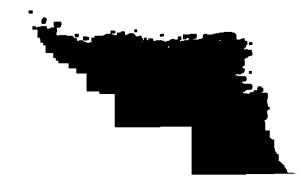

tendez pas que la nécessité le commande, ou qu'un autre que vous l'opère; vous en perdriez le mérite, et l'on vous accuserait seule du mal que vous n'auriez pas fait. Toutes les personnes qui vous sont attachées ont les mêmes inquiétudes et forment les mêmes vœux que moi. »

Elle me répondit qu'elle avait du courage, et qu'elle voulait que ses amis en eussent pour elle et comme elle; qu'au reste, elle me savait gré du zèle que je lui témoignais; mais que je fusse plus tranquille, et qu'on travaillait dans ce moment à tout pacifier. Elle ajouta qu'elle parlerait ce jourlà même à M. Rouillé, et me dit de venir la voir le lendemain matin.

« Je n'ai rien de bon à vous apprendre, me dit-elle en me revoyant; la survivance de Moncrif est donnée. C'est la première chose que le nouveau surintendant des postes a demandée au roi, et il l'a obtenue en faveur de Gaudin, son ancien secrétaire. Voyez s'il y a quelque autre chose que je puisse faire pour vous. »

Il n'était pas facile de trouver une place qui me convînt autant que celle-là. Je crus pourtant, peu de temps après, être sûr d'en obtenir une qui me plaisait davantage, parce que j'en serais créateur, et que j'y laisserais des traces honorables de mes travaux. Ceci m'engage à faire connaître un personnage qui a brillé comme un météore, et dont l'éclat, quoique bien affaibli, n'est pas encore éteint. Si je ne parlais que de



de Marchais, et son ami intime le comte d'Angiviller, jeune homme d'un grand caractère. Pour celle-ci, elle fut bientôt une liaison de sentiment, et depuis quarante ans qu'elle dure, je puis la citer pour exemple d'une amitié que ni les années, ni les événements n'ont fait varier ni fléchir. Commençons par Quesnai, car c'est le moins intéressant. Quesnai, logé bien à l'étroit dans l'entresol de madame de Pompadour, ne s'occupait, du matin au soir, que d'économie politique et rurale. Il croyait en avoir réduit le système en calculs et en axiômes d'une évidence irrésistible; et, comme il formait une école, il voulait bien se donner la peine de m'expliquer sa nouvelle doctrine, pour se faire de moi un disciple et un prosélyte. Moi qui songeais à me faire de lui un médiateur auprès de madame de Pompadour, j'appliquais tout mon entendement à concevoir ces vérités qu'il me donnait pour évidentes, et je n'y voyais que du vague et de l'obscurité. Lui faire croire que j'entendais ce qu'en effet je n'entendais pas, était au-dessus de mes forces; mais je l'écoutais avec une patiente docilité; et je lui laissais l'espérance de m'éclaircir enfin et de m'inculquer sa doctrine. C'en eût été assez pour me gagner sa bienveillance. Je faisais plus, j'applaudissais à un travail que je trouvais en effet estimable; car il tendait à rendre l'agriculture recommandable dans un pays où elle était trop dédaignée, et à tourner vers cette étude

stances. Le roi de Prusse, en entrant dans la Saxe avec une armée de soixante mille hommes, avait publié un manifeste auquel la cour de Vienne avait répondu. Cette réponse, traduite en un français tudesque, avait été envoyée à Fontainebleau où était la cour. Elle y devait être présentée au roi le dimanche suivant, et le comte de Staremberg en avait cinq cents exemplaireș à distribuer ce jour-là. Ce fut le mercredi au soir que le comte abbé de Bernis me fit prier de l'aller voir. Il était enfermé avec le comte de Staremberg. Ils me marquèrent tous les deux combien ils étaient affligés d'avoir à publier un manifeste si mal écrit dans notre langue, et me dirent que je ferais une chose très-agréable pour les deux cours de Versailles et de Vienne, si je voulais le corriger et le faire imprimer à la hâte, pour être présenté et publié dans quatre jours. Nous le lûmes ensemble, et indépendamment des germanismes dont il était rempli, je pris la liberté de leur faire observer nombre de raisons mal déduites ou obscurément présentées. Ils me donnèrent carte blanche pour toutes ces corrections, et après avoir pris rendez-vous pour le lendemain à la même heure, j'allai me mettre à l'ouvrage. En même temps, l'abbé de Bernis écrivit à M. de Marigny, pour le prier de me céder à lui tout le reste de la semaine, ayant besoin de moi pour un travail pressant dont je voulais bien me charger.



Ganganelli, et par là il se procura la faveur de la cour de Rome. Rappelé de Venise pour être des conseils du roi, il conclut, avec le comte de Staremberg, le traité de Versailles: en récompense, il obtint la place de ministre des affaires étrangères que lui céda M. Rouillé, et, peu de temps après, le chapeau de cardinal à la nomination de la cour de Vienne.

Au retour de son ambassade, je le vis, et il me traita comme avant ses prospérités, cependant avec une teinte de dignité qui sentait un peu l'excellence, et rien n'était plus naturel. Après qu'il eut signé le traité de Versailles, je lui en fis compliment, et il me témoigna que je l'obligerais si, dans une épître adressée au roi, je célébrais les avantages de cette grande et heureuse alliance. Je répondis qu'il me serait plus facile et plus doux de lui adresser la parole à lui-même. Il ne me dissimula point qu'il en serait flatté. Je fis donc cette épître; il en fut content, et son amie madame de Pompadour en fut ravie; elle voulut que cette pièce fût imprimée et présentée au roi; ce qui ne déplut point à l'abbé négociateur (je passe sous silence les ambassades d'Espagne et de Vienne auxquelles il sut nommé, et où il n'alla point, ayant mieux à faire à Versailles). Bientôt après, il eut besoin, dans une occasion pressante, d'un homme sûr, discret et diligent, qui écrivît d'un bon style, et il me fit l'honneur d'avoir recours à moi; voici dans quelles circonque j'établis mon projet et mon espérance.

Je savais que, dans ce temps-là, le dépôt des affaires étrangères était un cahos que les plus anciens commis avaient bien de la peine à débrouiller. Ainsi, pour un nouveau ministre, quel qu'il fût, sa place était une longue école. En parlant de Bernis lui-même, j'avais entendu dire à Bussy, l'un de ces vieux commis: « Voilà le onzième écolier qu'on nous donne à l'abbé de la Ville et à moi; et cet écolier était le maître que M. le Dauphin avait pris pour lui enseigner la politique; choix bien étrange dans un prince qui semblait vouloir être solidement instruit!

J'aurais donc bien servi et le ministre, et le dauphin, et le roi, et l'État lui-même, si, dans ce cahos du passé, j'avais établi l'ordre et jeté la lumière. Ce fut ce que je proposai dans un mémoire précis et clair que je présentai à l'abbé de Bernis.

Mon projet consistait d'abord à démêler et à ranger les objets de négociations suivant leurs relations diverses, à leur place à l'égard des lieux, à leur date à l'égard des temps. Ensuite, d'époque en époque, à commencer d'un temps plus ou moins reculé, je me chargeais d'extraire de tous ces portefeuilles de dépèches et de mémoires ce qu'il y aurait d'intéressant, d'en former successivement un tableau historique assez développé pour y suivre le cours des négociations, et y

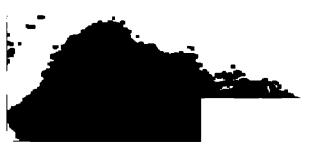

payais moins patiemment à la nature le tribu de douleur qu'elle m'imposait tous les ans. Ave une santé habituellement bonne et pleine, j'étai sujet à un mal de tête d'une espèce très-singulière. Ce mal s'appelle le clavus; le siége en est sous le sourcil. C'est le battement d'une artère dont chaque pulsation est un coup de stylet qui semble percer jusqu'à l'ame. Je ne puis exprimer quelle en est la douleur; et, toute vive et profonde qu'elle est, un seul point en est affecté. Ce point est, au-dessus de l'œil, l'endroit auquel répond le pouls d'une artère intérieure. J'explique tout ceci pour mieux vous faire entendre un phénomène intéressant.

Depuis sept ans, ce mal de tête me revenait au moins une fois par année, et durait douze à quinze jours, non pas continuellement, mais par accès, comme une fièvre, et tous les jours à la même heure, avec peu de variation; il durait environ six heures, s'annonçant par une tension dans les veines et les fibres voisines, et par des battements non pas plus pressés, mais plus forts, de l'artère où était la douleur. En commençant, le mal était presque insensible; il allait en croissant, et diminuait de même jusqu'à la fin de l'accès; mais, durant quatre heures au moins, il était dans toute sa force. Ce qu'il y a d'étonnant, c'est que, l'accès fini, il ne restait pas trace de douleur dans cette partie, et que ni le reste du

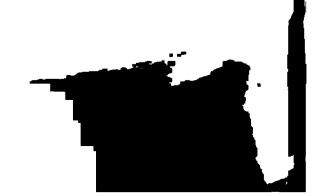

ur. ni la nuit suivante, jusques au lendamain l'ieure du nouvel accès, je n'en avais aucun ssentiment. Les médecins que j'avais consultes étaient inutilement appliques à me guérir. Le auquina, les suignées du pied, les liqueurs emolutes, les funigations, m les sternutatoires, rien 19 aut reussi. Quelques-uns même de ces remèces comme le quinquina et le muguet, ne fairent qu'irriter mon mai.

Un medecin de la reine, appele Malouin, came assez habile, mais plus Purgon que Pura lu-même, avait imagine de me faire prenre en lavements des infusions de vulneraire. ira ne me fit rien; mais, au bout de son pe-« de accontumé, le mal avait cesse. Et voilà Maann tout glorieux d'une si belle cure. Je ne r ubiai point son triomphe; mais lui, susissant consion de me faire une mercuriale : « Eh bien! ma ami, me dit-il, croirez-vous desormais à la reference et au savoir des mederius?» Je l'assuu que j'y croyais tres-fort « Non. reprit-il. vous sus permettes quelquelvis d'en parler un peu -gerement; cela vous fait tort dans le monde. ivez, parmi les gens de lettres et les savants, es vius illustres out toujours respecte notre art: \* c i me cita de grands hommes « Voltaire luiueme, ajouta-t-d, lui qui respecte si peu de nose, a toujours parle avec respect de la medeme et des medecius — Oui, lui dis-je, docteur. nus un certain Moliere! — Lussi, me dit-il en

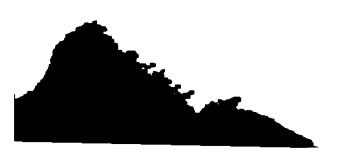

observer l'esprit des différentes cours, le système des cabinets, la politique des conseils, le caractère des ministres, celui des rois et de leurs règnes; en un mot, les ressorts qui, dans tel ou tel temps, avaient remué les puissances. Tous les ans, trois volumes de ce cours de diplomatique auraient été remis dans les mains du ministre; et peutêtre, écrits avec soin, auraient-ils été pour le dauphin lui-même une lecture satisfaisante. Enfin, pour rendre les objets plus présents, un livre de tables figurées aurait fait voir d'un coup d'œil, et sous leur rapport, les négociations respectives, et leurs effets simultanés dans les cours et les cabinets de l'Europe. Pour ce travail immense, je ne demandais que deux commis, un logement au dépôt même, et de quoi vivre frugalement chez moi. L'abbé de Bernis parut charmé de mon projet. « Donnez-moi ce mémoire, me dit-il, après en avoir entendu la lecture; j'en sens l'utilité et la bonté plus que vous-même. Je veux le présenter au roi. » Je ne doutai pas du succès; je l'attendis; je l'attendis en vain; et, lorsque impatient d'en savoir l'effet, je lui en demandai des nouvelles: « Ah! me dit-il d'un air distrait, en entrant dans sa chaise pour aller au conseil, cela tient à un arrangement général sur lequel il n'y a rien de décidé encore. » Cet arrangement a eu lieu depuis. Le roi a fait construire deux hôtels, l'un pour le dépôt de la guerre, l'autre pour le dépôt de la politique. Mon projet

milagé. — Comment? hui demandai-je avec une socirance faible et timide encore. — Quand votre nore est trop épaisse et ne coule pas, me dit-il, ue faites-vous? - J'y mets de l'eau. - Hé bien! rettez de l'eau dans votre lymphe; elle coulera t n'engorgera plus les glandes de la membrane atuitaire qui gêne actuellement l'artère dont les calsations froissent le nerf voisin, et vous caueut tant de douleur. - Est-ce bien là, lui demanim-je, la cause de mon mal? en est-ce bien là e remêde? — Assurément, dit-il. Vous avez là ians l'os une petite cavité qu'on nomme le sinus \*: ntal; il est doublé d'une membrane qui est un essu de petites glandes; cette membrane, dans «n état naturel, est aussi mince qu'une feuille le chène. Dans ce moment, elle est épaisse et engorgée; il s'agit de la dégager; et le moyen en est facile et sùr. Dinez sagement aujourd'hui. comt de ragoùts, point de vin pur, ni café, ni squeurs; et, au lieu de souper ce soir, buvez auunt d'eau claire et fraiche que votre estomac en pourra soutenir sans fatigue; demain matin burez-en de même; observez quelques jours ce réame, et je vous prédis que demain l'accès sera nible, qu'après-demain il sera presqu'insensible. et que le jour suivant ce ne sera plus rien. -

Je, sa votre diction s'accomplit. Elle it en elle son vint me revoir; et je lui annoneais ma

je n'ai jamais eu le caractère bien stoïque, je payais moins patiemment à la nature le tribut de douleur qu'elle m'imposait tous les ans. Avec une santé habituellement bonne et pleine, j'étais sujet à un mal de tête d'une espèce très-singulière. Ce mal s'appelle le clavus; le siége en est sous le sourcil. C'est le battement d'une artère dont chaque pulsation est un coup de stylet qui semble percer jusqu'à l'ame. Je ne puis exprimer quelle en est la douleur; et, toute vive et profonde qu'elle est, un seul point en est affecté. Ce point est, au-dessus de l'œil, l'endroit auquel répond le pouls d'une artère intérieure. J'explique tout ceci pour mieux vous faire entendre un phénomène intéressant.

Depuis sept ans, ce mal de tête me revenait au moins une fois par année, et durait douze à quinze jours, non pas continuellement, mais par accès, comme une fièvre, et tous les jours à la même heure, avec peu de variation; il durait environ six heures, s'annonçant par une tension dans les veines et les fibres voisines, et par des battements non pas plus pressés, mais plus forts, de l'artère où était la douleur. En commençant, le mal était presque insensible; il allait en croissant, et diminuait de même jusqu'à la fin de l'accès; mais, durant quatre heures au moins, il était dans toute sa force. Ce qu'il y a d'étonnant, c'est que, l'accès fini, il ne restait pas trace de douleur dans cette partie, et que ni le reste du

te quoi faire plus d'un heureux; et nous avons lessein d'attacher au nouveau brevet du Mercure des pensions pour les gens de lettres. Vous qui les connaissez, nommez-moi ceux qui en auraient besoin, et qui en seraient susceptibles. » le nommai Crébillon, d'Alembert, Boissy et cacore quelques autres. Pour Crébillon, je savais bien qu'il était inutile de le recommander; pour d'Alembert, voyant qu'elle faisait un petit signe dimprobation; « c'est, lui dis-je, madame, un geomètre du premier ordre, un écrivain très-distingué, et un très-parfait honnête homme. -Oni, me répliqua-t-elle, mais une tête chaude.» le répondis bien doucement que, sans un peu de chaleur dans la tête, il n'y avait point de grand talent. « Il s'est passionné, dit-elle, pour la musique italienne, et s'est mis à la tête du parti des bouffons. — Il n'en a pas moins fait la préface de l'Encyclopédie, répondis-je eucore avec modestie. » Elle n'en parla plus; mais il n'eut point de pension. Je crois qu'un sujet d'exclusion plus grave, ce sut son zèle pour le roi de Prusse. dont il était partisan déclaré, et que madame de Pompadour haïssait personnellement. Quand ce unt à Boissy, elle me demanda: «Est-ce que boissy n'est pas riche? Je le crois au moins à son aise; je l'ai vu au spectacle, et toujours si hen mis! - Non, madame, il est pauvre, mais il cache sa pauvreté. — Il a fait tant de pièces de théatre, insista-t-elle encore! - Oui, mais

toutes ces pièces n'ont pas eu le même succe et cependant il a fallu vivre. Enfin, madam vous le dirai-je? Boissy est si peu fortuné qu sans un ami qui a découvert sa situation, il p rissait de misère l'hiver dernier. Manquant pain, trop fier pour en demander à personne, s'était enfermé avec sa semme et son fils, rés lus à mourir ensemble, et allant se tuer l'un da les bras de l'autre, lorsque cet ami secourab força la porte et les sauva. — Ah! Dieu, s'écr madame de Pompadour, vous me faites frémi Je vais le recommander au roi. »

Le lendemain matin, je vois entrer chez m Boissy, pâle, égaré, hors de lui-même, avec ur émotion qui ressemblait à de la joie sur le v sage de la douleur. Son premier mouvement fi de tomber à mes pieds. Moi qui crus qu'il : trouvait mal, je m'empressai de le secourir, el en le relevant, je lui demandai ce qui pouvait mettre dans l'état où je le voyais. « Ah! monsieu me dit-il, ne le savez-vous pas? Vous, mon gé néreux bienfaiteur; vous qui m'avez sauvé vie, vous qui, d'un abyme de malheurs me faite passer dans une situation d'aisance et de fortun inespérée! J'étais venu solliciter une pension mo dique sur le Mercure, et M. de Saint-Florenti m'annonce que c'est le privilége, le brevet mêm du Mercure que le roi vient de m'accorder. m'apprend que c'est à madame de Pompadou que je le dois; je vais lui en rendre grâce: e

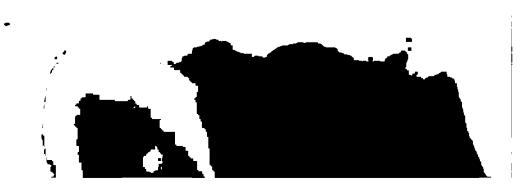

chez elle M. Quesnai me dit que c'est vous qui, en parlant de moi, avez touché madame de Pompadour, au point qu'elle en avait les yeux en larmes. »

Ici je voulus l'interrompre en l'embrassant; mais il continua: « Qu'ai-je donc fait, monsieur, pour mériter de vous un intérêt si tendre? Je ne vous ai vu qu'en passant; à peine me connaissez-vous; et vous avez, en parlant de moi, l'éloquence du sentiment, l'éloquence de l'amitié! » A ces mots, il voulait baiser mes mains. « C'en est trop, lui dis-je, monsieur, il est temps que je modère cet excès de reconnaissance; et, après vous avoir laissé soulager votre cœur, je veux m'expliquer à mon tour. Assurément j'ai voulu vous servir; mais en cela je n'ai été que juste, et sans cela j'aurais manqué à la confiance dont madame de Pompadour m'honorait en me consultant. Sa sensibilité et sa bonté ont fait le reste. Laissez-moi donc me réjouir avec vous de votre fortune, et rendons-en grâces tous deux à celle à qui vous la devez.»

Dès que Boissy eut pris congé de moi, j'allai chez le ministre; et, voyant qu'il me recevait comme n'ayant rien à me dire, je lui demandai si je n'avais pas un remerciement à lui faire? il me dit que non; si les pensions sur le Mercure étaient données? il me dit que oui; si madame de Pompadour ne lui avait point parlé de moi? il m'assura qu'elle ne lui en avait pas dit un

mot, et que, si elle m'avait nommé, il m'aurait mis volontiers sur la liste qu'il avait présentée au roi. Je sus confondu, je l'avoue; car, sans m'être nommé moi-même, lorsqu'elle m'avait consulté, je m'étais cru bien sûr d'être au nombre de ceux qu'elle proposerait. Je me rendis chez elle; et bien heureusement je trouvai dans son salon madame de Marchais, à qui de point en point je contai ma mésaventure. « Bon! me dit-elle, cela vous étonne? cela ne m'étonne pas, moi; je la reconnais là. Elle vous aura oublié. » A l'instant même elle entre dans le cabinet de toilette où était madame de Pompadour; et aussitôt après j'entends des éclats de rire. J'en tirai un heureux présage; en effet, madame de Pompadour, en allant à la messe, ne put me voir sans rire encore de m'avoir laissé dans l'oubli. « J'ai deviné tout juste, me dit madame de Marchais en me revoyant, mais cela sera réparé.» J'eus donc une pension de douze cents livres sur le Mercure, et je fus content.

Si M. de Boissy le rédigeait lui-même, il restait à son aise; mais il fallait qu'il le soutînt; et il n'avait pour cela ni les relations, ni les ressources, ni l'activité de l'abbé Raynal, qui, en l'absence de la Bruère, le faisait, et le faisait bien.

Dénué de secours, et ne trouvant rien de passable dans les papiers qu'on lui laissait, Boissy m'écrivit une lettre qui était un vrai signal de détresse. « Inutilement, me disait-il, vous m'aurez fait donner le Mercure; ce bienfait est perdu pour moi, si vous n'y ajoutez pas celui de venir à mon aide. Prose ou vers, ce qu'il vous plaira. tout me sera bon de votre main. Mais hâtez-vous de me tirer de la peine où je suis; je vous en conjure au nom de l'amitié que je vous ai vouee pour tout le reste de ma vie. »

Cette lettre m'ôta le sommeil; je vis ce malheureux livré au ridicule, et le Mercure décrié dans ses mains, s'il laissait voir sa pénurie. J'en eus la fièvre toute la nuit; et ce fut dans cet état de crise et d'agitation que me vint la première idée de faire un conte. Après avoir passé la nuit sans fermer l'œil à rouler dans ma tête le sujet de celui que j'ai intitulé Alcibiade, je me levai, je l'écrivis tout d'une haleine, au courant de la plume, et je l'envoyai. Ce conte eut un succès inespéré. J'avais exigé l'anonyme. On ne savait à qui l'attribuer; et au dîner d'Helvétius, où étaient les plus fins connaisseurs, on me fit l'honneur de le croire de Voltaire ou de Montesquieu.

Boissy, comblé de joie de l'accroissement que cette nouveauté avait donné au débit du Mercure, redoubla de prières pour obtenir de moi encore quelques morceaux du même genre. Je sis pour lui le conte de Soliman II, ensuite celui du Scrupule, et quelques autres encore. Telle sut l'origine de ces Contes moraux qui ont eu depuis tant de vogue en Europe. Boissy me sit par-là plus de bien à moi-même que je ne lui en avais

toutes ces pièces n'ont p et cependant il a fallu vous le dirai-je? Boissy sans un ami qui a déco rissait de misère l'hive -pain, trop fier pour e s'était enfermé avec s lus à mourir ensembl ·les bras de l'autre, força la porte et le ·madame de Pomp: Je vais le recomm Le lendemain Boissy, pâle, éga émotion qui res sage de la doul de tomber à r trouvait mal, en le relevant mettre dans ? me dit-il, n néreux bie vie, vous σ passer dar inespérée dique su m'annor du Mer таррг વુઘલ (લ

chez elle M. Quesnai me dit que c'est vous qui, en parlant de moi, avez touché madame de Pompadour, au point qu'elle en avait les yeux en larmes. »

Ici je voulus l'interrompre en l'embrassant; mais il continua: « Qu'ai-je donc fait, monsieur, pour mériter de vous un intérêt si tendre? Je ne vous ai vu qu'en passant; à peine me connaissez-vous; et vous avez, en parlant de moi, l'éloquence du sentiment, l'éloquence de l'amitie! » A ces mots, il voulait baiser mes mains. «C'en est trop, lui dis-je, monsieur, il est temps que je modère cet excès de reconnaissance; et, après vous avoir laissé soulager votre cœur, je veux m'expliquer à mon tour. Assurément j'ai voulu vous servir; mais en cela je n'ai été que juste, et sans cela j'aurais manqué à la confiance dont madame de Pompadour m'honorait en me consultant. Sa sensibilité et sa bonté ont fait le reste. Laissez-moi donc me réjouir avec vous de votre fortune, et rendons-en grâces tous deux à celle à qui vous la devez.»

Dès que Boissy eut pris congé de moi, j'allai chez le ministre; et, voyant qu'il me recevait comme n'ayant rien à me dire, je lui demandai si je n'avais pas un remerciement à lui faire? il me dit que non; si les pensions sur le Mercure étaient données? il me dit que oui; si madame de Pompadour ne lui avait point parlé de moi? il m'assura qu'elle ne lui en avait pas dit un

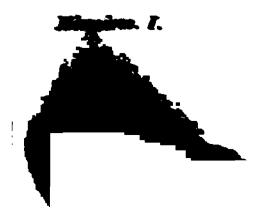

mot, et que, si elle m'avait nommé, il m'aurait mis volontiers sur la liste qu'il avait présentée au roi. Je sus confondu, je l'avoue; car, sans m'être nommé moi-même, lorsqu'elle m'avait consulté, je m'étais cru bien sûr d'être au nombre de ceux qu'elle proposerait. Je me rendis chez elle; et bien heureusement je trouvai dans son salon madame de Marchais, à qui de point en point je contai ma mésaventure. « Bon! me dit-elle, cela vous étonne? cela ne m'étonne pas, moi; je la reconnais là. Elle vous aura oublié. » A l'instant même elle entre dans le cabinet de toilette où était madame de Pompadour; et aussitôt après j'entends des éclats de rire. J'en tirai un heureux présage; en effet, madame de Pompadour, en allant à la messe, ne put me voir sans rire encore de m'avoir laissé dans l'oubli. « J'ai deviné tout juste, me dit madame de Marchais en me revoyant, mais cela sera réparé.» J'eus donc une pension de douze cents livres sur le Mercure, et je fus content.

Si M. de Boissy le rédigeait lui-même, il restait à son aise; mais il fallait qu'il le soutînt; et il n'avait pour cela ni les relations, ni les ressources, ni l'activité de l'abbé Raynal, qui, en l'absence de la Bruère, le faisait, et le faisait bien.

Dénué de secours, et ne trouvant rien de passable dans les papiers qu'on lui laissait, Boissy m'écrivit une lettre qui était un vrai signal de détresse. « Inutilement, me disait-il, vous m'aurer init dermer le Mercure; ce bienfait est perdu nour mei, si vous n'y ajoutez pas celui de venir a mon aide. Prese on vers, ce qu'il vous plains, mut une sera bon de votre main. Mais hâtez-vous de me tirer de la peine où je suis; je vous en conjure au nom de l'amitié que je vous ai vousee pour tout le reste de ma vie. »

dette lettre m'ôta le somment; je vis ce malhemeux livré au ridicule, et le Mercure décrie dans ses mains, s'il laissait voir sa pénurie. J'en ens la dièvre toute la mait; et ce fut dans cet état de crine et d'agitation que me vint la première mée de faire un conte. Après avoir passé la muit sans fermer l'oril à rouler dans una tête le sujet de celui que j'ai intitulé Alaihiade, je une levai, de l'ecrivis tent d'une haleine, au comunt de la plume, et je l'envoyai. Ce conte eut un succès mespéré. L'avais exigé l'anouvne. On me savait à qui l'attribuer; et au diner d'Helvetius, où étaient de le croire de Voltaire ou de Montesquien.

Roissy, comblé de joie de l'accroissement que cette mouveauté avait donné au debit du Mercare, redembla de prières pour obtenir de moi encore quelques morcemez du même genre. Le fis pour tui le conte de Soliman II, ensuite celui du Seruque, et quelques autres encore. Telle fat l'orique de ces Contes moraux qui out en depuis tant de voçue en Europe. Boissy me tit pur-li plus de bien à moi-même que je ne lui en avais

## LIVRE SIXIÈME.

Si le Mercure n'avait été qu'un simple journal littéraire, je n'aurais eu en le composant qu'une seule tâche à remplir, et qu'une seule route à suivre; mais formé d'éléments divers, et fait pour embrasser un grand nombre d'objets, il fallait que, dans tous ses rapports, il remplit sa destination; que, selon les goûts des abonnés, il tint heu des gazettes aux nouvellistes; qu'il rendît compte des spectacles aux gens curieux de spectacles; qu'il donnât une juste idée des productions littéraires à ceux qui, en lisant avec choix, veulent s'instruire ou s'amuser; qu'à la saine et sage partie du public qui s'intéresse aux découvertes des arts utiles, au progrès des arts salutaires, il sit part de leurs tentatives et des heureux succès de leurs inventions; qu'aux amateurs des arts agréables il annonçât les ouvrages nouveaux, et quelquesois les écrits des artistes. La partie des sciences qui tombait sous les sens, et qui pour le public pouvait être un objet de curiosité, était aussi de son domaine; mais il fallait sur-tout qu'il eût un intérêt local et de société pour ses abonnés de province, et que le bel-esprit

o I in mois pluvit, monsieur le come, c'édit du vour moi-mône, lui dis-je, que j'anchie denande l'homaun de vous être attuelle. Le brevet in. Meneure de l'emet que le voir vient de mincaritar, est pour mois un engagement que sans exemeté je me puis sitoù rompre; mais je mém ens. parmi mas commissances, vour si je puis ens. parmi mas commissances, vour si je puis

Primii mas commissances, il v anait à l'une in cum domme appele Santél. L'un espait tin, telia, juste di sige, L'un canavance aimplie, d'un cummance disur et bant, assez imbia de belles-cetres, panlant l'une, acciment d'un style pur, use, naturel et du mailieur gent, diseret sur trait, en lui que je jutui les veur. Le le primi de venir un lui que je jutui les veur. Le le primi de venir un veir à l'unis, em je métais rendu pour lui ranguer le voyage. D'un cotte, cette place lui ranguer de voyage. D'un cotte, cette place lui ranguer de peninse, cie l'autre, di la termain ranguer des peninse. On ctait en que persone: il

« mon attention à relever les beautés de leur-« ouvrages justifiera la liberté avec laquelle j'en « observerai les défauts. Je sais mieux que per-« sonne, et je ne rougis pas de l'avouer, com-« bien un jeune auteur est à plaindre, lorsque « abandonné à l'insulte, il a assez de pudeur « pour s'interdire une défense personnelle. Cet « auteur, quel qu'il soit, trouvera en moi, non « pas un vengeur passionné, mais, selon mes lu-« mières, un appréciateur équitable. Une ironie. « une parodie, une raillerie ne prouve rien et « n'éclaire personne; ces traits amusent quelque-« fois; ils sont même plus intéressants pour le « bas peuple des lecteurs qu'une critique hon-« nête et sensée; le ton modéré de la raison n'a « rien de consolant pour l'envie, rien de flatteur « pour la malignité; mais mon dessein n'est pas « de prostituer ma plume aux envieux et aux « méchants... A l'égard de la partie collective de « cet ouvrage, quoique je me propose d'y con-« tribuer autant qu'il est en moi, ne fût-ce que « pour remplir les vides, je ne compte pour rien « ce que je puis; tout mon espoir est dans la « bienveillance et les secours des gens de lettres. « et j'ose croire qu'il est fondé. Si quelques-uns « des plus estimables n'ont pas dédaigné de confier « au Mercure les amusements de leur loisir, sou-« vent même les fruits d'une étude sérieuse, dans « le temps que le succès de ce journal n'était qu'a « l'avantage d'un seul homme, quels secours ne

ini dissie: car je util pas la force de vous le demander e l'une le doume, et madame Geoffin m'offrit un logement ches eile. le l'acceptui avec recommissance, en la primit de voulour bien me rermettre de lui en paver le lover; condition à aquelle je la 65 consentir.

Me voita repousse par una destutee dans ce l'aris. d'ou j'avais eu tant de plusir à m'éloiguer; ume roull plus dependant que jamus de ce pur bile d'avec lequel je une cropais degagé pour la re. Euclideat door derenaes and resolutions? Deux sœurs dans un convent, en âge d'être mamessi la familie de mes vieides tuntes à faire credit à vous reusus, et à raisser leur commence en contractunt des dettes que j'etus oblige de dichid li lemper nimera anna cara est enve regen inter penser, a leunt mis encore en reserve que mes el amb escolques aince j'annie employes dime le cande seurge de M. Chide: l'Icadeune érançaise où te minimization of and and antique operations in entin l'actrait de cette sarrete licceraire et pàulosupplying qui me rappeint inne son sein, turent ies comes et seront les encreses de l'auconstance qui me tit renumer au repos le plus doux. le pites delicieux, pour venir a Paris rediger un jourand, eight-is-dire and condimenses and travail de Signple, on a crim des Dumaides.



## LIVRE SIXIÈME.

Si le Mercure n'avait été qu'un simple journal littéraire, je n'aurais eu en le composant qu'une seule tâche à remplir, et qu'une seule route à suivre; mais formé d'éléments divers, et fait pour embrasser un grand nombre d'objets, il fallait que, dans tous ses rapports, il remplit sa destination; que, selon les goûts des abonnés, il tint lieu des gazettes aux nouvellistes; qu'il rendît compte des spectacles aux gens curieux de spectacles; qu'il donnât une juste idée des productions littéraires à ceux qui, en lisant avec choix, veulent s'instruire ou s'amuser; qu'à la saine et sage partie du public qui s'intéresse aux découvertes des arts utiles, au progrès des arts salutaires, il fit part de leurs tentatives et des heureux succès de leurs inventions; qu'aux amateurs des arts agréables il annonçât les ouvrages nouveaux, et quelquefois la écrits des artistes. La partie des sciences @ - Lit sous les sens, et qui pour le public 🖠 a abjet de curiosité, était aussi de s il fallait sur-tout qu'il eût u wciele pour ses abonnés de p

e telle on de telle ville du royaume y trouvât a temps en temps son énigme, son madrigal, on épôtre méérée : cette partie du Mercure, la dus finante en apparence, en était la plus humates

il cut été difficile d'imaginer un journal plus arie, plus attrayant et plus abondant en resources. Telle fut l'idee que j'en donnai dans avant-propos de mon premier volume, au mois l'iout 1758, « Sa forme, dis-je, le rend suscepcible de tous les genres d'agrément et d'utilité; et les talents n'ont ni fleurs ni fruits dont le Mercure ne se couronne. Lattéraire, civil et mistique, il extrait, il recueille, il annonce, il embrasse toutes les productions du génie et du gràt, il est comme le rendez-vous des sciences et des arts, et le canal de leur commerce..... Cest un champ qui peut devenir de plus en vius fertile, et par les soins de la culture, et par les richesses qu'on y répandra.... Il peut stre considéré comme extrait, ou comme resuccli: comme extract, c'est mos qu'il regarde: comme recued, son succès depend des secours que je recevrai. Dans la partie entique, l'homme estanable à qui je sucrede, sans oser prétendre s le remplacer, me laisse un exemple d'exactimie et de argesse, de candeur et d'hounéteté. ane has une lor de sauren. Je me proauter aux gens de lettres le langage

la decence et de l'estame, et

l'envi de brillantes descriptions, ou d'observations savantes, et mes extraits de leurs voyages étaient pour mes lecteurs un voyage amusant. Cochin, homme d'esprit, et dont la plume n'était guère moins pure et correcte que le burin, faisait aussi pour moi d'excellents écrits sur les arts qui étaient l'objet de ses études. Je m'en rappelle deux que les peintres et les sculpteurs n'ont sans doute pas oubliés; l'un, sur la lumière dans l'ombre; l'autre, sur les difficultés de la peinture et de la sculpture, comparées l'une avec l'autre. Ce fut sous sa dictée que je rendis compte au public de l'exposition des tableaux en 1759, l'une des plus belles que l'on eût vues, et qu'on ait vues depuis dans le salon des arts. Cet examen était le modèle d'une critique saine et douce; les défauts s'y faisaient sentir et remarquer; les beautés y étaient exaltées. Le public ne fut point trompé. et les artistes furent contents.

Dans ce même temps-là s'ouvrit pour l'éloquence une nouvelle carrière. C'était à louer de grands hommes que l'Académie française invitait les jeunes orateurs; et quelle fut ma joie d'avoir à publier que le premier qui, dans cette lice, et par un digne éloge de Maurice de Saxe, venait de remporter le prix, était l'intéressant jeune homme dont tant de fois j'avais ranimé le courage, l'auteur du poëme de Jumonville, à qui la sincérité de mes conseils plaisait au moins autant que l'équité de mes louanges, et qui, dans le

ions-je pas attendre du concours des talents inceresses à le souteuir? Le Mercure n'est plus un cionds particulier : c'est un donnaine public dont c'e ne suis que le cultivateur et l'economic »

tunsi s'annonca mon travail: aussi fut-il bien seconde. Le moment était favorable; une volce ie ieumes poetes commençait à essaver leurs ailes. 'encourageui ce premier essor, en publicut les problames essais de Maltilâtre; je tis concevoir de tu des esperances qu'il aurant remplies, si une mort prématurée ne nous l'avant pas enleve. Les ustes louanges que je domai au poeme de Junonville rannoèrent, dans le sensible et vertueux Chomas, ce grand talent que des critiques inhumannes avanent glace. Je presentar au public les neurouses premices de la traduction des Georriques de l'irgile, et j'osax dure que, si ce davin moenne pouvant être traduit en vers français elegants et barmonieux, d'le serait par l'abbe Deule. En ausgrant dans le Mercure une heroide ie Colardeau, je tis sentur combien le style de re jeune poete approchait, par sa melodie, sa purete, sa grâce et sa noblesse, de la perfection ies modeles de l'art. Je parlat avantagensement les Mireides de La Harpe. Entire, a-propos du succes de l'Apperancestre de Lemierre, a Voille donc, dis-je, trois nouvemen poetes tragiques cqui donnent de belles esperances : l'auteur . I Integende en l'accesse, par se unacces sage et · sample de graduce l'interet de l'action et par



blieux au point d'être méconnaissant, je ne veuv pas vous laisser ignorer quelle était au besoin l'une de mes ressources. A Paris, la république des lettres était divisée en plusieurs classes qui communiquaient peu ensemble. Moi, je n'en ik gligeais aucune; et des petits vers qui se faisaien' dans les sociétés bourgeoises, tout ce qui avait de la gentillesse et du naturel m'était bon. Chez un joaillier de la place Dauphine, j'avais dim souvent avec deux poëtes de l'ancien Opér-Comique, dont le génie était la gaîté, et que n'étaient jamais si bien en verve que sous ... treille de la guinguette. Pour eux, l'état le plus heureux était l'ivresse; mais, avant que d'etre ivres, ils avaient des moments d'inspiration qui faisaient croire à ce qu'Horace a dit du vin. L'un. dont le nom était Galet, passait pour un vaurien; je ne le vis jamais qu'à table, et je n'en parle qu'à propos de son ami Panard, qui était bon homme, et que j'aimais.

Ce vaurien, cependant, était un original assez curieux à connaître. C'était un marchand épicie de la rue des Lombards, qui, plus assidu a théâtre de la Foire qu'à sa boutique, s'était de ruiné lorsque je le connus. Il était hydropique et n'en buvait pas moins, et n'en était pas moins joyeux : aussi peu soucieux de la mort que some gneux de la vie, et tel qu'enfin dans la misère dans la captivité, sur un lit de douleur, et prequ'à l'agonie, il ne cessa de faire un jeu de tout cela.

dant Tout n'en était pas precieux; mais, si dans le meces de vers, ou les morceaux de prose qui u ctaient envoyes, il n'y avait que des negligences, des incorrections, des fautes de détail, 
uvais soin de les retoucher. Si même quelquetos il me venuit au bout de la planne quelques 
bons vers, ou quelques lignes intéressantes, je 
te y glissuis sans mot dire; et jamais les auteurs 
ne se sont plaints à moi de ces petites intideutes.

Dans la partie des sciences et des arts, j'avais encore bien des ressources. La medecine, dans a temps-là, s'agitait le problème de l'inoculanon La comète predite par Halley, et annoncée par Chirant, fixait les yeux de l'astronomie; la physique me donnait à publier des observations currences: pur exemple, on me sut bon gre dusoir mis au jour les movens de refroidir en éte ie liqueurs. La chimie me communiquait un noureau remede à la morsure des vipéres, et l'incsimable secret de rappeler les noves à la vie. La chirurgie me faisait part de ses heureuses hardiesses et de ses succes merveilleux. L'histoire naturelle, sous le pinceau de Buston, me presentait une soule de tableaux dont j'avais le choix. l'aucunson me donnait à decrure aux yeux du public ses machines ingénieuses: l'architecte Leroi et le graveur Cochin, apres avoir parcouru en artistes. l'un les rumes de la Grece, et l'autre les merveilles de l'Italie, venaient m'enrichir à

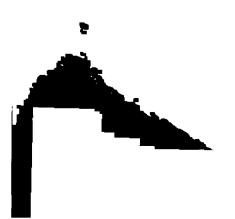

moins de délicatesse; il en avait pourtant dans la pensée et dans l'expression. Plus d'une fois à table, et, comme on dit, entre deux vins, j'avais vu sortir de cette masse lourde et de cette épaisse enveloppe des couplets impromptu pleins de facilité, de finesse et de grâce. Lors donc qu'en rédigeant le Mercure du mois j'avais besoin de quelques jolis vers, j'allais voir mon ami Panard. « Fouillez, me disait-il, dans la boîte à perruque. Cette boîte était en effet un vrai fouillis ou étaient entassés pêle-mêle, et griffonnés sur des chiffons, les vers de ce poëte aimable. En voyant presque tous ses manuscrits tachés de vin, je lui en faisais le reproche. « Prenez., prenez., me disaitil, c'est là le cachet du génie. » Il avait pour le vin une affection si tendre, qu'il en parlait toujours comme de l'ami de son cœur; et, le verre à la main, en regardant l'objet de son culte et de ses délices, il s'en laissait émouvoir au point que les larmes lui en venaient aux yeux. Je lui en ai vu répandre pour une cause bien singulière; et ne prenez pas pour un conte ce trait qui achevera de vous peindre un buveur.

Après la mort de son ami Galet, l'ayant trouvé sur mon chemin, je voulus lui marquer la part que je prenais à son affliction: « Ah! monsieur, me dit-il, elle est bien vive et bien profonde! Un ami de trente ans, avec qui je passais ma vie! A la promenade, au spectacle, au cabaret, toujours ensemble! Je l'ai perdu; je ne chanterai plus, je

arret de l'aminé la plus interne, avait fait de moi confident de ses pensees et le consent de ses tris."

It m'étais mis en relation avec toutes les acatemes du ropaume, tant pour les arts que pour
ce lettres; et, sans compter leurs productions
ce lites vandament bien m'envoyer, les seuls protemmes de leurs prix étaient intéressants à lire,
as les vanes saines et profondes qu'aumonçaient
ce questions qu'ils donnaient à resondre, soit
c morale, soit en économie politique, soit dans
ce ses utiles, seconnables et salutaires. Je m'ecome quelquefois moi-même de la lumineuse
coduc de ces questions, qui de tous côtes nous
voisent du fond des provinces; tren, selon unoi,
c marquait muenz la direction, la tendance, les

s name legere, le Mercure ne lansait pas d'actore, en utilité, de la consistance et du pouls. De mon côte, contribuant de mon meux à le rodre à-la-fois neile et agreable. J's glossas sonnot de ces contes où j'ar tomours tâche de mêter quelque grain d'une morale interessante, andogie du theâtre, que je fis en examinant le leure de Rousseau à d'Alembert sur les spectales, eut teut le succès que pont avoir la vérite



blieux au point d'être méconnaissant, je ne veu pas vous laisser ignorer quelle était au besoil l'une de mes ressources. A Paris, la républiqu des lettres était divisée en plusieurs classes qu communiquaient peu ensemble. Moi, je n'en né gligeais aucune; et des petits vers qui se faisaien dans les sociétés bourgeoises, tout ce qui avai de la gentillesse et du naturel m'était bon. Che un joaillier de la place Dauphine, j'avais dinc souvent avec deux poëtes de l'ancien Opéra-Comique, dont le génie était la gaîté, et qu n'étaient jamais si bien en verve que sous la treille de la guinguette. Pour eux, l'état le plu heureux était l'ivresse; mais, avant que d'ètre ivres, ils avaient des moments d'inspiration qui faisaient croire à ce qu'Horace a dit du vin. L'un dont le nom était Galet, passait pour un vaurien; je ne le vis jamais qu'à table, et je n'en parle qu'à propos de son ami Panard, qui étail bon homme, et que j'aimais.

Ce vaurien, cependant, était un original assez curieux à connaître. C'était un marchand épicier de la rue des Lombards, qui, plus assidu au théâtre de la Foire qu'à sa boutique, s'était déja ruiné lorsque je le connus. Il était hydropique, et n'en buvait pas moins, et n'en était pas moins joyeux: aussi peu soucieux de la mort que soigneux de la vie, et tel qu'enfin dans la misère, dans la captivité, sur un lit de douleur, et presqu'à l'agonie, il ne cessa de faire un jeu de tout cela.

Après sa banqueroute, refugié au l'emple, lieu de franchise alors pour les débiteurs insolvables, comme il y recevait tous les jours des mémoires de crémeiers : « Me voilà, disait-il, logé au temple des mémoires » Quand son hydropisie fut sur le point de l'etoufier, le vicaire du l'emple étant venu lui administrer l'extrême-onction : « Ah! monsieur l'abbé, lui dit-il, vous venez me graisser les hottes; cela est injutile, car je m'en vas par oau. » Le même jour il ecrivit à son ami l'alle; et, en lui souhaitant la bonne année par des couplets sur l'air:

arrowniam de plusieurs auren-

## ii terminait ainsi sa dernière gaité:

De ces complets serves comment,

Je vous en férais bien autant

Et plus qu'en ne compre d'apoètres;

Mais, cher Colle, voici l'instant

(th certain fesservent m'attend,

Accompagné de plusieurs autres.

Le bon homme Panard, aussi insouciant que son ami, aussi oublieux du passé et negligent de l'avenir, avait plutôt dans son infortune la tranquillite d'un enfant que l'indifférence d'un phinasophe. Le soin de se nouvrir, de se loger, de se veur, ne le regardait point; c'etait l'affaire de ses amis, et il en avait d'assez bons pour mériter cette confiance. Dans les mœurs, comme dans l'esprit, il tenait beaucoup du naturel simple et naif de La Fontaire. Jamais l'exterieur n'annouque

moins de délicatesse; il en avait pourtant dans la pensée et dans l'expression. Plus d'une fois à table, et, comme on dit, entre deux vins, j'avais vu sortir de cette masse lourde et de cette épaisse enveloppe des couplets impromptu pleins de facilité, de finesse et de grâce. Lors donc qu'en rédigeant le Mercure du mois j'avais besoin de quelques jolis vers, j'allais voir mon ami Panard. « Fouillez, me disait-il, dans la boîte à perruque.» Cette boîte était en effet un vrai fouillis où étaient entassés pêle-mêle, et griffonnés sur des chiffons, les vers de ce poëte aimable. En voyant presque tous ses manuscrits tachés de vin, je lui en faisais le reproche. « Prenez, prenez, me disaitil, c'est là le cachet du génie. » Il avait pour le vin une affection si tendre, qu'il en parlait toujours comme de l'ami de son cœur; et, le verre à la main, en regardant l'objet de son culte et de ses délices, il s'en laissait émouvoir au point que les larmes lui en venaient aux yeux. Je lui en ai vu répandre pour une cause bien singulière; et ne prenez pas pour un conte ce trait qui achevera de vous peindre un buveur.

Après la mort de son ami Galet, l'ayant trouvé sur mon chemin, je voulus lui marquer la part que je prenais à son affliction: « Ah! monsieur, me dit-il, elle est bien vive et bien profonde! Un ami de trente ans, avec qui je passais ma vie! A la promenade, au spectacle, au cabaret, toujours ensemble! Je l'ai perdu; je ne chanterai plus, je

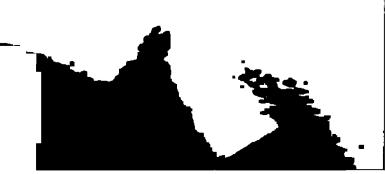

ne deurai plus avec lui. Il est mort: je suis seul au mende de ne sais plus que devenir. En se réaugnant ainsi, le hon homme fondait en larmes, et maque-là vien de plus naturel: mais voici ce en il ajenta: « l'eus suvez qu'il est mort au l'emple? " suis allé pleurer et gémir sur sa tombe. (melle nombe! Ah! monsieur, ils me l'ont mis sous une genettière, lui qui, depuis l'âge de raison, n'avait ras leu un verre d'eau!»

Vous allos à-présent me voir vivre à l'aris avec des ques de mouns bien différentes, et j'aurais une belle galerie de postraits à vous prindre, si acus pour cela d'asser vives conteurs; mais je une du moins essayer de vous en crayonner les traits.

J'ai dit que, du vivant de madame de Tencin, madame Geoffrin l'allait voir, et la vicille rusee pénétrait si bien le motif de ses visites, qu'elle disait a ses convives : « Novez-avas ce que la Geoffin mient faire ici? elle mient moir ce qu'elle peurme recueillir de mon inventaire, » En effet, à sa mort, une partie de sa sociéte, et ce qu'il en restait de mienx, car Fontenelle et Montesquien ne vivaient plus avait passe dans la sociéte nouvelle; mais celle-ci ne se hornait pas à cette petite colonie. Asser riche pour faire de sa maison le rendez-vous des lettres et des arts, et, voyant que c'était pour elle un moyen de se donner dans sa vieillesse une amusante sociéte, et une existence honorable, madame Geoffrin avait fonde

chez elle deux diners, l'un (le lundi), pour les artistes; l'autre (le mercredi), pour les gens de lettres; et, une chose assez remarquable, c'est que, sans aucune teinture ni des arts, ni des lettres, cette femme qui de sa vie n'avait rien lu ni rien appris qu'à la volée, se trouvant au milieu de l'une ou de l'autre société, ne leur était point étrangère; elle y était même à son aise; mais elle avait le bon esprit de ne parler jamais que de ce qu'elle savait très-bien, et de céder, sur tout le reste, la parole à des gens instruits, toujours poliment attentive, sans même paraître ennuyée de ce qu'elle n'entendait pas; mais plus adroite encore à présider, à surveiller, à tenir sous sa main ces deux sociétés naturellement libres, à marquer des limites à cette liberté, et à l'y ramener par un mot, par un geste, comme un fil invisible, lorsqu'elle voulait s'échapper: « Allons, voilà qui est bien, » était communément le signal de sagesse qu'elle donnait à ses convives; et quelle que fût la vivacité d'une conversation qui passait la mesure, chez elle on pouvait dire ce que Virgile a dit des abeilles:

Hi motus animorum, atque hæc certamina tanta Pulveris exigui jactu compressa quiescent.

C'était un caractère singulier que le sien, et difficile à saisir et à peindre, parce qu'il était tout en demi-teintes et en nuances; bien décidé pourtant, mais sans aucun de ces traits marquants प्या रामं के कांसारों के वीत्रांत्रुपर के के वेजीयो. Elle sant, masahasid; Mdisars any sam, masa sicit ન્યાર શાસ્ત્રામ પીલ્ક જોમામાન્ક પીર નેમ મેલ્લાભ્યોનિયાસ : 'imratretite de seccurir les malheureurs, mais suns ं प्रयोग, तोर प्रयोग तीया वैषय विभागः श्रीष्ट का मितिलीह अम्मंट स्व भारतार क्रिसंखहर, भारत पंचातर, नातृतरंख थः इंटरच्यामे इंटर सामांहः, बीबाहं वि देखांगस्य वीर देखागुण्य-मल्हाम्ह यह उसने प्राथित यह उसने प्राप्त हैं। विश्व विश्वास धमार्गार तेवाह ऋह कुरातेह. तेवाह ऋह प्रवेशमायाह. तेवाह न्त मार्थानिक, प्राप्तक एक्टोन्स्स्टोन्स्स् नीवाह का बामानिकार. म्याम मान्यां के व्यवसाय क्षेत्री के विभाग के वि धानक , mais rien तीर नका वहतीया 'ता तीर नक ज्यातांस्टर. Modeste dans son air, dans son mainteen, dans न्य भाषाधारक, भागने संबंध यात्र केतारी बीर मेर्स्स ख लंगार का क्या के जांगर द्वीतांक फ्रांक के कि किसिक्ष मान्ड साम त्यम स्थामामानक अच्छे हेल स्थामहे. सीएक ाम. सीर के पराणमं प्राप्तः सीर प्र संप्रमं मार्ग में स्थान soon ally early register self throng ally simus rece માન્ય ત્યાનુષ્ટ દિવસ્ત ને માન્ય જાણ માને માન્ય માન नेमार-विमा मांदरं असम्मारको, सेलामं-एरद्युव्यक्तारकार या सेएमांsimilar dant ils y stricht reche, it crownis woit m. adresse arcredme. Tomiours libre area una touinurs sur la limite des hierséances, elle ne la passalt jamais. Pour otre bien true de Ciel, sans eire mal new son monde, elle s'était fait une esnece de déwation clandestine : elle allait à la महरूर स्वामान सान का कि तर तर सामान कर कर जा वाः समुष्यानस्थातमा वीवान वात स्ववानस्था वेर क्लोहासानस्थ e: une tribune à l'égles des Capucins, mais avec mant de mestère que des fonnes palantes de



ce temps-là avaient des petites maisons. Toute sorte de faste lui répugnait. Son plus grand soin était de ne faire aucun bruit. Elle désirait vivement d'avoir de la célébrité et de s'acquérir une grande considération dans le monde; mais elle la voulait tranquille. Un peu semblable à cet Anglais vaporeux qui croyait être de verre, elle évitait comme autant d'écueils tout ce qui l'aurait exposée au choc des passions humaines, et de la sa mollesse et sa timidité, sitôt qu'un bon office demandait du courage. Tel homme pour qui de bon cœur elle aurait délié sa boursé, n'était pas sûr de même que sa langue se déliât, et, sur ce point, elle se donnait des excuses ingénieuses. Par exemple, elle avait pour maxime que, lorsque dans le monde on entendait dire du mal de ses amis, il ne fallait jamais prendre vivement leur défense et tenir tête au médisant; car c'était le moyen d'irriter la vipère et d'en exalter le venin. Elle voulait qu'on ne louât ses amis que très-sobrement et par leurs qualités, non par leurs actions; car en entendant dire de quelqu'un qu'il est sincère et bienfaisant, chacun peut se dire à soi-même : et moi aussi, je suis bienfaisant et sincère. « Mais, disait-elle, si vous citez de lui un procédé louable, une action vertueuse, comme chacun ne peut pas dire en avoir fait autant, il prend cette louange pour un reproche, et il cherche à la déprimer. » Ce qu'elle estimait le plus dans us était un ence attentive

ne jamais le compromettre, et, pour exemple, lie citait Bernard, l'homme en effet le plus froiiement compassé dans ses actions et dans ses paroles. « Avec celui-là, disait-elle, on peut être tranquille, personne ne se plaint de lui; on n'a jamais à le défendre. » C'était un avis pour des têtes un peu vives comme la mienne, car il y en avait plus d'une dans la société; et, si quelqu'un de ceux qu'elle aimait se trouvait en péril ou dans la peine, quelle qu'en fût la cause, et qu'il eût tort ou non, son premier mouvement était de l'accaser lui-même: sur quoi, trop vivement peut-être, je pris un jour la liberté de lui dire qu'il lui fallait des amis infaillibles et qui fussent toujours heureux.

L'un de ses faibles était l'envie de se mèler des affaires de ses amis, d'être leur confidente, leur conseil et leur guide. En l'initiant dans ses secrets et en se laissant diriger et quelquesois gronder par elle, on était sûr de la toucher par son endroit le plus sensible; mais l'indocilité, mème respectueuse, la refroidissait sur-le-champ, et, par un petit dépit sec, elle faisait sentir combien elle en était piquée. Il est vrai que, pour se conduire selon les règles de la prudence, on ne pouvait mieux faire que de la consulter. Le savoir-vivre était sa suprême science : sur tout le reste, elle n'avait que des notions légères et communes; mais, dans l'étude des mœurs et des usages, dans la connaissance des hommes et sur-

beaucoup d'ampleur et d'éclat. Il est vrai qu'absorbé dans ses méditations et sans cesse: préoccupé de ce qui pouvait lui acquérir une renommée étendue, il négligeait les petits soins et le léger mérite d'être aimable en société. La gravité de son caractère était douce, mais recueillie, silencieuse; et souriant à peine à l'enjouement de la conversation, sans y contribuer jamais. Rarement même se livrait-il sur les sujets qui lui étaient analogues, à moins que ce ne fût dans une société intime et peu nombreuse; c'était L seulement qu'il était brillant de lumière, étonnant de sécondité. Pour nos dîners, il y faisait nombre, et ce n'était que par réflexion sur son mérite littéraire et sur ses qualités morales qu'il y était considéré. Thomas sacrifia toujours à la vertu, à la vérité, à la gloire, jamais aux grâces: et il a vécu dans un siècle où, sans l'influence et la faveur des grâces, il n'y avait point en littérature de brillante réputation.

A propos des grâces, parlons d'une personne qui en avait tous les dons dans l'esprit et dans le langage, et qui était la seule femme que madame Geoffrin eût admise à son dîner des gende lettres; c'était l'amie de d'Alembert, mademoiselle Lespinasse: étonnant composé de bienséance, de raison, de sagesse, avec la tête la plus vive, l'ame la plus ardente, l'imagination la plus inflammable qui ait existé depuis Sapho. Ce seu qui circulait dans ses veines et dans ses ners,

es demandant qu'à se réjonir; et, par le tour vil pluisant que prenait alors cet espait si lumireval, si profond, si solide, il faisait oublier en 
ir le philosophe et le savant, pour n'y plus voir 
irue l'homme aimable. La source de cet enjoueresul si naturel était une ause pure, libre de 
ressions, contente d'elle-même, et tous les jours 
remait de recompenser et de couronner son trarenit privilège exclusif des sciences exactes, et 
ene mul autre genre d'études ne peut obtenir 
remement.

In serenite de Marrar et son hument douce c' runte avaient les mêmes causes et le même courie. L'âge avait fait pour lui ce que la nature evait fait pour d'Alembert. Il avait tempére tous le mouvements de son ame : et ce qu'il lui avait tarset de chaleur n'était plus qu'en vivacite dans un esprit gascon, mais rassis, juste et sage, d'un tour original, et d'un sel doux et fin. Il est vrai que le philosophe de Réviers était quelquefois soncieux de ce qui se passait à la Chine; mais, torsqu'il en avait reçu des nouvelles par quelques tettres de son ami le père Parennin, il en était rayonmant de joie.

O mes cotants! quelles ames que celles que ne som inquières que des mouvements de l'orliptique, on que des moents et des arts des Chinos! Pas un vice qui les degrade, pas un regret qui



les flétrisse, pas une passion qui les attriste et les tourmente; elles sont libres, de cette liberté qui est la compagne de la joie, et sans laquelle il n'y eut jamais de pure et durable gaîté.

Marivaux aurait bien voulu avoir aussi cette humeur enjouée; mais il avait dans la tête une affaire qui le préoccupait sans cesse et lui donnait l'air soucieux. Comme il avait acquis par ses ouvrages la réputation d'esprit subtil et raffiné, il se croyait obligé d'avoir toujours de cet espritlà, et il était continuellement à l'affût des idées susceptibles d'opposition ou d'analyse, pour les faire jouer ensemble ou pour les mettre à l'alambic. Il convenait que telle chose était vraie jusqu'à un certain point ou sous certain rapport; mais il y avait toujours quelque restriction, quelque distinction à faire, dont lui seul s'était aperçu. Ce travail d'attention était laborieux pour lui, souvent pénible pour les autres; mais il en résultait quelquefois d'heureux aperçus et de brillants traits de lumière. Cependant, à l'inquiétude de ses regards, on voyait qu'il était en peine du succès qu'il avait ou qu'il allait avoir. Il n'y eut jamais, je crois, d'amour-propre plus délicat, plus chatouilleux et plus craintif; mais comme il ménageait soigneusement celui des autres, on respectait le sien; et seulement on le plaignait de ne pouvoir pas se résoudre à être simple et naturel.

Chastellux, dont l'esprit ne s'éclaircissait jamais assez, mais qui en avait beaucoup, et en qui des

वर संयुक्तक वार्यक्रम वर्षा प्रकारका प्रतिकार क्षेत्र के वर्षा वर्षा के वर्षा वर्षा वर्षा कर वर्षा कर वर्षा क time repeat repardue an as penses, Chasel un appearant dans corre société le curucière le sine liant et la candeur la plus aimable. Soit une, se défiant de la justesse de ses idées, il strenská á sím assurm, and qu'il voulút les metnover un creames de la discussion, il nimais la despute et sy engagemit volomiers, mais avec हा अल्ब की केलामर किंद से डांकी द्वार के एक्सेंट एक्सेंसंडाने n ses year, que ce sin de hir-mome on de vous cuiche vina, il était contont lamais homme n'a ment amploye son esprit à jouir de l'esprit des अध्यक्ति. रिक कैठक काठा दूधनी कारकार्यक्षेत्रं तीवर, एक शक्तं महारामांस्या के कार्याया के मेरा अध्यान कार्य के स्थापंत में will can Ion voyait tressaillit d'aise; et, à messare que la conversation devenait plus brillante, les veux de Chanellux et son visage s'animaient: una succès le flatait comme s'il ciu etc le sien.

Labbé Morellet, avec plus d'ordre et de clarre, tans un trés-riche magnain de commissances de tome espèce, était, pour la conversation, une source d'idées saines, pures, profendes, qui, sans inmais turir, me débordait jamais. Il se montrait a ma diners avec une ame ouveure, un espuit mete et ferure, et dans le cour autant de droi-ture que dans l'espoit. L'un de ses talents, et le plus distinctif, était un tout de plaismeente ûne ment inemique, dont Swift avait en seul le secret avant lui. Avec cotte facilité d'être mordant, s'il avait voulu loui. Avec cotte facilité d'être mordant, s'il avait voulu l'être, jamais homme ne le fut moins:

et, s'il se permit quelquefois la raillerie personnelle, ce ne fut qu'un fouet dans sa main pou châtier l'insolence ou pour punir la malignité.

Saint-Lambert, avec une politesse délicate, quoiqu'un peu froide, avait dans la conversation le tour d'esprit élégant et fin qu'on remarque dans ses ouvrages. Sans être naturellement gai, il s'animait de la gaîté des autres; et, dans un entretien philosophique ou littéraire, personne ne causait avec une raison plus saine ni avec un goût plus exquis. Ce goût était celui de la petite cour de Lunéville, où il avait vécu, et dont il conservait le ton.

Helvétius, préoccupé de son ambition de célébrité littéraire, nous arrivait la tête encore sumante de son travail de la matinée. Pour faire un livre distingué dans son siècle, son prémier soin avait été de chercher ou quelque vérité nouvelle à mettre au jour, ou quelque pensée hardie et neuve à produire et à soutenir. Or. comme depuis deux mille ans les vérités nouvelles et fécondes sont infiniment rares, il avait pris pour thèse le paradoxe qu'il a développé dans son livre de l'Esprit. Soit donc qu'à force de contention il se sût persuadé à lui-même a qu'il voulait persuader aux autres, soit qu'il en fût encore à se débattre contre ses propres doutes, et qu'il s'exerçât à les vaincre, nous nous amusions à lui voir jeter successivement sur le taps les questions qui l'occupaient, ou les difficultés

unt il citait en peine; et, après lui avoir donné nologue temps le plaisir de les entendre discun mous l'engagions hu-môme à se laisser aller : communt de nos entretiens. Alors il sy livruit hinement et avec chaleur, aussi simple, aussi aturel, aussi maivement simeère dans ce comsurce familier que vous le voyez systématique sophistique dans ses ouvrages. Rien ne resantite moins à l'ingénuité de son caractère et r sa vie habituelle que la singularité préméditée l factice de ses écrits; et cette dissemblance se convers torgours entre les mocurs et les opiions de ceux qui se fatiguent à penser des choses tranges. Helvétius avait dans l'ame tout le conmire de ce qu'il a dit. Il n'y avait pas un meilur homme: libéral, généreux sans faste, et ienfaisant parce qu'il était bon, il imagina de alomnier tous les gens de bien et lui-même, our ne domina aux actions morales d'autre moile que l'intérét; mais, en faisant abstruction de es livres, on l'aimait bui tel qu'il était; et l'on urra biemust de quel agrément fut sa maison um les gens de lettres.

La homme encore plus passionné que lui pour a cloire, c'était Thomas; mais plus d'accord avec ni-même, celui-ci n'attendait ses succès que du me talent qu'il avait d'exprimer ses sentiments à ses idées, sur de donner à des sujets communs originalité d'une haute éloquence, et à des véries communes des développements nouveaux, et

beaucoup d'ampleur et d'éclat. Il est vrai qu'absorbé dans ses méditations et sans cesse: préoccupé de ce qui pouvait lui acquérir une renommée étendue, il négligeait les petits soins et le léger mérite d'être aimable en société. La gravité de son caractère était douce, mais recueillie, silencieuse; et souriant à peine à l'enjouement de la conversation, sans y contribuer jamais. Rarement même se livrait-il sur les sujets qui lui étaient analogues, à moins que ce ne fût dans une société intime et peu nombreuse; c'était là seulement qu'il était brillant de lumière, étonnant de fécondité. Pour nos dîners, il y faisait nombre, et ce n'était que par réflexion sur son mérite littéraire et sur ses qualités morales qu'il y était considéré. Thomas sacrifia toujours à la vertu, à la vérité, à la gloire, jamais aux grâces; et il a vécu dans un siècle où, sans l'influence et la faveur des grâces, il n'y avait point en littérature de brillante réputation.

A propos des grâces, parlons d'une personne qui en avait tous les dons dans l'esprit et dans le langage, et qui était la seule femme que madame Geoffrin cût admise à son dîner des gens de lettres; c'était l'amie de d'Alembert, mademoiselle Lespinasse: étonnant composé de bienséance, de raison, de sagesse, avec la tête la plus vive, l'ame la plus ardente, l'imagination la plus inflammable qui ait existé depuis Sapho. Ce feu qui circulait dans ses veines et dans ses nerfs,

Cependant elle me voyait réussir avec tout son monde; et, à son dîner du lundi, je n'étais pas moins bien accueilli qu'à son dîner des gens de lettres. Les artistes m'aimaient, parce qu'en même temps curieux et docile, je leur parlais sans cesse de ce qu'ils savaient mieux que moi. J'ai oublié de dire qu'à Versailles, au-dessous de mon logement était la salle des tableaux qui successivement allaient décorer le palais, et qui étaient presque tous de la main des grands maîtres. C'était, dans mes délassements, ma promenade du matin; j'y passais des heures entières avec le bonhomme Portail, digne gardien de ce trésor, à causer avec lui sur le génie et la manière des différentes écoles d'Italie, et sur le caractère distinctif des grands peintres. Dans les jardins, j'avais pris aussi quelques idées comparatives de la sculpture antique et de la moderne. Ces études préliminaires m'avaient mis en état de raisonner avec nos convives; et, en leur laissant l'avantage et l'amusement de m'instruire, j'avais à leurs yeux le mérite de me plaire à les écouter, et à recueillir leurs leçons. Avec eux, je me gardais bien d'étaler en littérature d'autres connaissances que celles qui intéressaient les beaux-arts. Je n'avais pas eu de peine à m'apercevoir qu'avec de l'esprit naturel, ils manquaient presque tous d'instruction et de culture. Le bon Carle-Vanloo possédait à un haut degré tout le talent qu'un peintre peut avoir sans génie; mais pas assez. Son débit était rarement susceptible de dialogue; ce n'a été que dans sa vieillesse que, moins vif et moins abondant, il a connu le plaisir de causer.

Soit qu'il fût entré dans le plan de madame Geoffrin d'attirer chez elle les plus considérables des étrangers qui venaient à Paris, et de rendre par-là sa maison célèbre dans toute l'Europe; soit que ce fût la suite et l'effet naturel de l'agrément et de l'éclat que donnait à cette maison la société des gens de lettres, il n'arrivait d'aucun pays ni prince, ni ministre, ni hommes ou femmes de nom qui, en allant voir madame Geoffrin, n'eussent l'ambition d'être invités à l'un de nos diners, et ne se fissent un grand plaisir de nous voir réunis à table. C'était singulièrement ces jours-là que madame Geoffrin déployait tous les charmes de son esprit, et nous disait, soyons aimables. Rarement, en effet, ces dîners manquaient d'être animés par de bons propos.

Parmi ceux de ces étrangers qui venaient faire à Paris leur résidence, où quelque long séjour, elle faisait un choix des plus instruits, des plus aimables, et ils étaient admis dans le nombre de ses convives. J'en distinguerai trois, qui, pour les agréments de l'esprit et l'abondance des lumières, ne le cédaient à aucun des Français les plus cultivés: c'étaient l'abbé Galiani, le marquis de Caraccioli, depuis ambassadeur de Naples, et le comte de Creutz, ministre de Suède.

L'abbé Galiani était, de sa personne, le plus eli petit arlequin qu'eût produit l'Italie; mais ur les épaules de cet arlequin était la tête de Machiavel. Épicurien dans sa philosophie, et avec une ame mélancolique, ayant tout vu du côté ridicule, il n'y avait rien ni en politique, ni en morale à-propos de quoi il n'eût quelque bon conte à faire; et ces contes avaient toujours la justesse de l'à-propos, et le sel d'une allusion imprévue et ingénieuse. Figurez-vous, avec cela, dans sa manière de conter et dans sa gesticulation, la gentillesse la plus naive, et voyez quel plaisir devait nous faire le contraste du sens profond que présentait le conte avec l'air badin du conteur. Je n'exagère point en disant qu'on oublinit tout pour l'entendre quelquesois des heures entières. Mais son rôle joué, il n'était plus de rien dans la société; et, triste et muet, dans un coin, il avait l'air d'attendre impatiemment le mot du guet pour rentrer sur la scène. Il en était de ses raisonnements comme de ses contes; il fallait l'écouter. Si quelquesvis on l'interrompait: Laissez-moi donc achever, disait-il, vous aurez bientôt tout le loisir de me répondre. » Et lorsqu'après avoir décrit un long cercle d'inductions, car c'était sa manière, il concluait enfin; si l'on voulait lui répliquer, on le voyait se glisser dans la foule, et tout doucement s'échapper.

Caraccioli, au premier coup d'œil, avait, dans la physionomie, l'air épais et massif avec lequel

on peindrait la bêtise. Pour animer ses yeux et débrouiller ses traits, il fallait qu'il parlât; mais alors, et à mesure que cette intelligence vive, perçante et lumineuse, dont il était doué, se réveillait, on en voyait jaillir comme des étincelles; et la finesse, la gaîté, l'originalité de la pensée, le naturel de l'expression, la grâce du sourire, la sensibilité du regard se réunissaient pour donner un caractère aimable, ingénieux, intéressant à la laideur. Il parlait mal et péniblement notre langue; mais il était éloquent dans la sienne, et, lorsque le terme français lui manquait, il empruntait de l'italien le mot, le tour, l'image dont il avait besoin. Ainsi, à tout moment, il enrichissait son langage de mille expressions hardies et pittoresques qui nous faisaient envie. Il les accompagnait aussi de ce geste napolitain qui, dans l'abbé Galiani, animait si bien l'expression; et l'on disait de l'un, comme de l'autre, qu'ils avaient de l'esprit jusques au bout des doigts. L'un, comme l'autre, avait aussi d'excellents contes, et presque tous d'un sens fin, moral et profond Caraccioli avait fait des hommes une étude philosophique; mais il les avait observés plus en politique et en homme d'état qu'en moraliste satirique. Il y avait vu en grand les mœurs des nations, leurs usages et leurs polices; et s'il en citait quelques traits particuliers, ce n'était qu'en exemple, et à l'appui des résultats qui formaient son opinion.

ivec des richesses inépuisables du côté du com, et un naturel trés-aincable dans la manière ies répandre, il avait de plus à nos reux merite d'être un excellent homme. Aucun de cus n'aurait prosé à faire son acci de l'abbe manue, charum de mons ambitionmait l'anutie de araccioli, et moi qui en ai joui long-temps, je e posies dine assez combien elle etait desirable. Mais l'un des hommes qui m'a le plus cheri, que j'ai le plus tembrement aime, a éte le onante de Crenta Il etait aussi de la societe litrure et des diners de madame Geotiria; moms mpressi à phire, moins occupe du soin d'attier l'attention, souvent pensil, plus souvent disruit, mais de plus charmant des couvives, donsne, sans distraction, il se livruit à nous Cétuit un que la nature avait donne, par excellence, i sensibilite, la chaleur, la delicatesse du sens nord et de celui du goût. l'amour du beau dans ous les genres, et la passion du genie comme -de de la vertu; c'était à lui qu'elle avait acurie le don d'exprimer et de peindre en traits e leu wet or qui avait frappe son imagination. u vivement saisi son ame; jamais komme n'est ie poëte, si celui-là ne l'etait pas Jeune encore, : Caprit orné d'une instruction prodigieuse. racian<mark>st le français comme nous, et presque t</mark>outes es langues de l'Europe comme la sieure, saus compace his hongues savantes, verse dans tous es genres de littérature ancienne et moderne.

parlant de chimie en chimiste, d'histoire naturelle en disciple de Linneus, et singulièrement de la Suède et de l'Espagne en curieux observateur des propriétés de ces climats et de leurs productions diverses, il était pour nous une source d'instructions embellies par la plus brillante élocution.

Je vous en dis assez pour vous faire sentir combien ce rendez-vous des gens de lettres devait avoir d'intérêt et de charmes. Quant à moi, j'y tenais mon coin, ni trop hardi, ni trop timide, gai, naturel, même un peu libre, bien voulu dans la société, chéri de ceux que j'estimais le plus et que j'aimais le plus moi-même. Pour madame Geoffrin, quoique logé chez elle. je n'étais pas l'un des premiers dans sa faveur; non qu'elle ne me sût bon gré d'égayer à mon tour, et même assez souvent, nos dîners et nos entretiens, ou par de petits contes, ou par des traits de plaisanterie que j'accommodais à son goût; mais, quant à ma conduite personnelle, je n'avais pas assez la complaisance de la consulter et de suivre les avis qu'elle me donnait; et, de son côté, elle n'était pas assez sûre de ma sagesse pour n'avoir pas à craindre de ma part quelqu'un de ces chagrins que lui donnait parfois l'imprudence de ses amis. Ainsi elle était avec moi sur un ton de honté soucieuse et mal assurée; et moi, en réserve avec elle, je tâchais de lui être agréable; mais je ne voulais pas me laisser dominer.

Capandant elle me voyait réassir avec tout son monde; et, à son diner du lundi, je n'étnis pas moins bien aconeilli qu'à son diner des gens de lettres. Les artistes m'aimaient, parce qu'en même temps curieux et docile, je leur parlais suns oesse de ce qu'ils savaient mieux que moi. l'ai oublié de dire qu'à Versuilles, an-dessous de mon logement était la salle des tablemen qui successivement allaient décorer le palais, et qui étaient presque tous de la main des grands maîtres. C'était, dans mes délassements, ma promenade du matin; j'y passais des heures entières avec le bombonne Portail, digne gardien de ce tresor, à causer avec hi sur le génie et la maniere des différentes écoles d'Italie, et sur le caractive distinctif des grands peintres. Dans les pardins, Javais pris aussi quelques idées comparatives de la soulpture autique et de la moderne. Ces études préliminaires m'avaient mis en état de raisonner avec nos convives; et, en leur laissant l'avantage et l'annacement de m'instruire, l'avais à leurs yeux le mérite de me plaire à les ecouser, et à reoncillir leurs leçons. Avec eux, je me gardais bien d'étaler en littérature d'autres commissances que celles qui intéressaient les beuur-ures. Je n'avais pas en de peine à m'apercevoir qu'avec de l'esprit naturel, ils manquaient presque tous d'instruction et de culture. Le bon Carle-Vanloo possédait à un hant degré tout le talent qu'un peintre peut avoir suns génie; muis

l'inspiration lui manquait; et pour y suppléer il avait peu fait de ces études qui élèvent l'ame, et qui remplissent l'imagination de grands objets et de grandes pensées. Vernet, admirable dans l'art de peindre l'eau, l'air, la lumière et le jeu de ces éléments, avait tous les modèles de ces compositions très-vivement présents à la pensée; mais hors de là, quoique assez gai, c'était un homme du commun. Soufflot était un homme de sens, très-avisé dans sa conduite, habile et savant architecte; mais sa pensée était inscrite dans le cercle de son compas. Boucher avait du feu dans l'imagination, mais peu de vérité, encore moins de noblesse; il n'avait pas vu les grâces en bon lieu; il peignait Vénus et la Vierge d'après les nymphes des coulisses; et son langage se ressentait, ainsi que ses tableaux, des mœurs de ses modèles et du ton de son atelier. Lemoine, le sculpteur, était attendrissant par la modeste simplicité qui accompagnait son génie; mais, sur son art même qu'il possédait si bien, il parlait peu; et, aux louanges qu'on lui donnait, il répondait à peine : timidité touchante dans un homme dont le regard était tout esprit et tout ame. Latour avait de l'enthousiasme, et il l'employait à peindre les philosophes de ce tempslà; mais le cerveau déja brouillé de politique et de morale, dont il croyait raisonner savamment, il se trouvait humilié lorsqu'on lui parlait de peinture. Vous avez de lui, mes enfants, une escoince de una parand: ce su le prie de la comcoincenne avec inquelle je l'écontrie, regioni les cestine de l'Europe. A suc les autres, je m'instruicue de ce qui concernait hun art: et par-là ces dinces d'articles assissa pour moi leur interêt d'agrésaeut su d'artilité.

Pareni des annateurs qui statient de ces d'iners.

il ven avait d'indus d'asses donnés études. Avec cerse di je n'étais pas en point de varier la conserve je n'étais pas en point de varier la conservation, ni de la sanimer lorsqu'elle languissait; et ils me semblaient asses contents de ma façon de causer avec eurs. Un seul re me marqualt aucune dienneillance, et dans sa froide politesse je revais de l'éloignement; c'était de course de Caylus.

de ne summis dire bequel de nous deux semit merenn l'antre: mais à poine avais-je comm le cametine du personnage, que j'avais en pour dui anum d'aversion qu'il en avait pour moi. It ne me suis jumnis donné le soin d'examiner en quoi ermis que lui déplaire; mais je savais hien, mai. ce qui me déplaisait en lui. C'était l'importance mi'il se domant pour le mérite le plus futile et te plus miner des mients: c'était la valeur qu'il attachait à ses recherches minuficuses, et à ses bahinhes anxiques: eduna l'espèce de domination mi'il muit nampée sur les aristes, et dont il alumit. en favorismi les talents medioeres qui lui fuisuiem la ceur. et en deprimant cons qui. plus tiens de kom tome, n'allaient pas drigner son appui. Chuit aufin une vanité mès-adroite au

très-raffinée, et un orgueil très-âpre et très-impérieux, sous les formes brutes et simples dont il savait l'envelopper. Souple et soyeux avec les gens en place de qui dépendaient les artistes, il se donnait près de ceux-là un crédit dont ceuxci redoutaient l'influence. Il accostait les gens instruits, se faisait composer par eux des mémoires sur les breloques que les brocanteurs lui vendaient; faisait un magnifique recueil de ces fadaises, qu'il donnait pour antiques, proposait des prix sur Isis et Osiris, pour avoir l'air d'être lui-même initié dans leurs mystères, et, avec cette charlatanerie d'érudition, il se fourrait dans les académies sans savoir ni grec, ni latin. Il avait tant dit, tant fait dire par ses prôneurs, qu'en architecture il était le restaurateur du style simple, des formes simples, du beau simple, que les ignorants le croyaient; et, par ses relations avec les Dilettanti, il se faisait passer en Italie et dans toute l'Europe pour l'inspirateur des beaux-arts. J'avais donc pour lui cette espèce d'antipathie naturelle que les hommes simples et vrais ont toujours pour les charlatans.

Après avoir dîné chez madame Geoffrin avec les gens de lettres ou avec les artistes, j'étais chez elle encore le soir, d'une société plus intime; car 'elle m'avait fait aussi la faveur de m'admettre à ses petits soupers. La bonne chère en était succincte: c'était communément un poulet, des épinards, une omelette. La compagnie en était peu nombreuse; c'étaient tout au plus cinq ou six ar ses unis particuliers, on un quadrille d'hommes et de femmes du plus grand monde, assortis à ieur gre, et réciproquement bien aises d'être ernsemble. Mais quel que sut ce petit cercle de convives, Bernard et moi nous en étions. Un seul avait exclu Bernard, et n'avait agréé que moi. Le groupe en était composé de trois femmes et ... un seul bomme. Les trois femmes, assez semniables aux trois deceses du mont Ida, ctaient la irelle courtesse de Brimme, la belle marquise de Duras, et la jolie comtesse d'Egmont. Leur Pàris ctait le prince Louis de Roban; mais je soupçonne que dans ce temps-là il donnait la pomme à Minerve; car, à mon gré, la Vénus du souper crait la séduisante et piquante d'Egmont. Fille du marechal de Richelsen, elle avait la vivacité. l'esprit, les grâces de son père; elle en avait aussi, disait-on, l'humeur volage et libertine; mais c'était là ce que ni madame Geoffria ni moi ne faisions semblant de savoir. La jeune marquise de Duras, avec autant de modestie que madame d'Egmont avait de gentillesse, donnait assez l'idée de Janon, par sa noble sévérité, et par un caractere de beauté qui n'avait rien d'élégant ni de svelte. Pour la courtesse de Brionne, si elle n'était pas Vénus même, ce n'était pas que, dans la régularite parfaite de sa taille et de tous ses traits, elle ne réunit tout ce qu'on peut imaginer pour definir ou peindre la beauté idéale. De tous les charmes, un seul lui manquait, sans lequel il n'y a point de Vénus au monde, et qui était le prestige de madame d'Egmont; c'était l'air de la volupté. Pour le prince de Rohan, il était jeune, leste, étourdi, bon enfant, haut par boutades en concurrence avec des dignités rivales de la sienne, mais gaîment familier avec des gens de lettres libres et simples comme moi.

Vous croyez bien qu'à ces petits soupers, mon amour-propre était en jeu avec tous les moyens que je pouvais avoir d'être amusant et d'être aimable. Les nouveaux contes que je faisais alors, et dont ces dames avaient la primeur, étaient, avant ou après le souper, une lecture amusante pour elles. On se donnait rendez-vous pour l'entendre; et, lorsque le petit souper manquait par quelque événement, c'était à dîner chez madame de Brionne que l'on se rassemblait. J'avoue que jamais succès ne m'a plus sensiblement flatté que celui qu'avaient mes lectures dans ce petit cercle, où l'esprit, le goût, la beauté, toutes les grâces étaient mes juges ou plutôt mes applaudisseurs. Il n'y avait, ni dans mes peintures, ni dans mon dialogue, pas un trait tant soit peu délicat ou fin, qui ne fût vivement senti; et le plaisir que je causais avait l'air du ravissement. Ce qui me ravissait moi-même, c'était de voir de près les plus beaux yeux du monde donner des larmes aux petites scènes touchantes, où je faisais gémir la nature ou l'amour. Mais,

मानंदाक कि वालम्मिक्कालाह मंत्रात विश्व कार्यक्र कार्यक्र राजा, के माजिल्लाक्षण के माना माइडा नेट कार्यक्र का नेट क्यांक त्या क्षित्रों मामान्द्रात क्षित्र कार्यक्र की माना के कि प्रभावाक के माना के कार्यक्र कार्यक्र के माना के कार्यक्र के माना के कार्यक्र के सम्बद्धित के सिक्त के कार्यक्र के कार्यक्र के स्वत्र के कार्यक्र के कार्यक्र के स्वत्र के कार्यक्र के कार्यक्र के सिक्त के कार्यक्र के सिक्त के कार्यक्र के सिक्त के कार्यक्र के सिक्त कर कार्यक्र के सिक्त के कार्यक्र के सिक्त के कार्यक्र के सिक्त के सिक्त

I hpres l'idre que je was danne de la sociéte di inmiliane Geoffran, wase jugares some danne au ille aumit dis une armir deus de unue aume mette aumit dis une armir deus de unue aume coerde: innie j'amis a l'amis d'inniture au donne ause, qui dustrat dian mese de un versour au mor au illus insi-andine dian mise de une versoument. Ladanne l'uneane, annihanse l'estrumièle, unade morselle d'impon, au singulianament innihanne d'illemansille avancit diani un panange de unes plus nouveille avancit dianis dus musei qualiques muis nouveaux d'inne sociéte charmanne. Les úniques auxe dianis des lines des lines de l'inne sociéte charmanne. Les úniques muis auxe des littles d'inne sociéte charmanne, que avan plus mestigues.

and your the mailine developme of an willing and your willing the mailine developme of another willing with more allowed and annother the modern the modern and annother the certain antitude of the shallowed of description of the shallowed of development and the shallowed of development and the development of the antitude of development and development of the antitude of the shallowed of the shallowed of the antitude of the shallowed of the other of the shallowed of the other of the shallowed of the other other of the other oth

d'avoir des sacrifices à lui faire; et, en lui parlant de la vie que je menais dans le monde, je lui faisais entendre, sans affectation, que le temps où j'étais chez elle j'aurais pu le passer fort doucement ailleurs. C'est ainsi que, durant dix ans que j'ai été son locataire, sans lui inspirer une amitié bien tendre, je n'ai jamais perdu son estime ni ses bontés; et, jusqu'à l'accident de sa paralysie, je ne cessai jamais d'être du nombre des gens de lettres, ses convives et ses amis.

Il faut tout dire cependant; il manquait à la société de madame Geoffrin l'un des agréments dont je faisais le plus de cas, la liberté de la pensée. Avec son doux voilà qui est bien, elle ne laissait pas de tenir nos esprits comme à la lisière; et j'avais ailleurs des dîners où l'on était plus à son aise.

Le plus libre, ou plutôt le plus licencieux de tous, avait été celui que donnait toutes les semaines un fermier général nommé Pelletier, à huit ou dix garçons, tous amis de la joie. A ce dîner les têtes les plus folles étaient Collé et Crébillon le fils. C'était entre eux un assaut continuel d'excellente plaisanterie; et se mêlait du combat qui voulait. Le personnel n'y était jamais atteint; l'amour-propre du bel-esprit y était seul attaqué, mais il l'était sans ménagement; et il fallait s'en détacher et le sacrifier en entrant dans la lice. Collé y était brillant au-delà de toute expression; et Crébillon, son adversaire, avait

celui d'Oriane. Il nous invita, Cury et moi, et quelques autres amateurs, à aller passer les fêtes de Noël à sa maison de campagne de Garges, pour y entendre la nouvelle Oriane et lui donner quelques leçons. Il faut noter que, de cette partie de plaisir, était Laferté, intendant des Menus, et la belle Rosetti, sa maîtresse. La bonne chère, le bon vin, la bonne mine d'hôte nous faisait trouver admirable la voix de mademoiselle Saint-Hilaire. Gagny croyait entendre la le Maure; et, en pointe de vin, nous étions tous de son avis.

Tout se passait le mieux du monde, lorsqu'un matin j'appris que Cury était attaqué d'un cruel accès de sa goutte. Je descendis chez lui bien vîte. Je le trouvai au coin de son feu, les deux jambes emmaillottées, mais griffonnant sur son genou, et riant de l'air d'un satyre, car il en avait tous les traits. Je voulus lui parler de son accès de goutte; il me fit signe de ne pas l'interrompre, et, d'une main crochue, il acheva d'écrire. « Vous avez bien souffert, lui dis-je alors; mais je vois que le mal s'est adouci. — Je souffre encore, me dit-il, mais je n'en ris pas moins. Vous allez rire aussi. Vous savez avec quelle rage le duc d'Aumont m'a poursuivi? Ce n'est pas trop, je crois, de m'en venger par une petite malice; et voici celle qu'en dépit de la goutte j'ai ruminée cette nuit. »

Il avait déja fait une trentaine de vers de la fameuse parodie de Cinna; il me les lut; et je

confesse que, les ayant trouvés très-plaisants, je l'invitai à continuer. « Laissez-moi donc travailler. me dit-il; car je suis en verve. » Je le laissai, et, lorsqu'au son de la cloche pour le dîner je descendis, je le trouvai qui, clopin clopant, était lui-même descendu affublé de fourrure, et qui, avant qu'on sût assemblé, lisait à La Ferté et a Rosetti ce qu'il m'avait lu le matin, et quelques vers encore qu'il y avait ajoutés. A cette seconde lecture, je retins aisément ces malins vers d'un bout à l'autre, aidé par les vers de Corneille, dont ils étaient la parodie, et que je savais tous par cœur. Le lendemain, Cury avança son ouvrage, et j'en sus toujours consident; si bien qu'a mon retour à Paris, j'en rapportai une cinquantaine de vers bien recueillis dans ma mémoire.

Je sais qu'en roulant dans le monde la pelote s'en est grossie; mais voilà tout ce que je crois avoir été de la main de Cury. Je dois ajouter que dans ses vers il n'y avait pas une seule injure, et j'en ai vu des plus grossières dans les copies infidèles qui s'en étaient multipliées.

Dans ces copies, on avait pris en gros l'idée de la parodie, mais les détails en étaient presque tous altérés et défigurés. Il y avait même des morceaux qui, n'étant pas calqués sur les vers de Corneille, avaient absolument échappé aux copistes. Par exemple, en contrefaisant cette manière d'opiner qui avait valu à d'Argental le nom de Gobe-Mouche, ils avaient bien enfilé des mots

su Collé déployait un caractère si différent de Estai de Bernard.

Jamais la verve de la gaité ne fut d'une chaceur si continue et si féconde. Je ne saurais plus dire de quoi nous rions tant; mais je sais bien qu'à tous propos il nous faisait tous rire aux larmes. Tout devenait comique ou plaisant dans sa tête, sitôt qu'elle était exaltée. Il est vrai qu'il manquait assez souvent à la décence; mais, à ce dincer, on n'était pas excessivement sévère sur ce point.

Un incident assez singulier rompit cette joyeuse société. Pelletier devint amoureux d'une aventurière, qui lui fit accroire qu'elle était fille de Louis XV. Tous les dimanches elle allait à Versailles, voir, disait-elle, Mesdames, ses sœurs; et toujours elle en revenait avec quelque petit présent; c'était une bague, un étui, une montre, une boîte avec le portrait d'une de ces dames. Pelletier, qui avait de l'esprit, mais une tête faible et légère, crut tout cela, et en grand mystere il épousa cette bohémienne. Dès-lors vous pensez bien que sa maison ne nous convint plus; et lui, bientôt après, avant reconnu son erreur, et la honteuse sottise qu'il avait faite, en devint fou, et alla mourir à Charenton.

Une liberté plus décente et plus aimable, une paité moins folle et assez vive encore, régnait dans les soupers de madame Filleul, où la jeune contesse de Séran brillait dans tout l'éclat de sa

beauté naissante et de son naïf enjouement. A ces soupers, personne ne songeait à avoir de l'esprit; c'était le moindre des soucis et de l'hôtesse et des convives; et cependant il y en avait infiniment et du plus naturel et du plus délicat. Mais, avant que de m'occuper des agréments de cette société, il en est une dont l'attrait va bientôt me coûter assez cher pour ne pas échapper à mon souvenir. Écoutez, mes enfants, par quel enchaînement de circonstances fortuitement rassemblées, fut amené l'un des événements les plus notables de ma vie.

Dans la société de madame Filleul, je revoyais Cury; il était malheureux, et je l'en aimais davantage. J'ai déja dit que dans le temps de sa prospérité il m'avait témoigné beaucoup de bienveillance. Tout récemment encore il m'avait invité à passer avec lui et ses amis intimes, quelques beaux jours à Chenevière, sa maison de campagne, voisine d'Andresis, où il avait un canton de chasse. C'était là qu'à la vue d'une chaumière pittoresque, j'avais imaginé le conte de la bergère des Alpes. Heureux moment de calme et de sérénité, que devait bientôt suivre un violent orage! Là, tout le monde était chasseur, excepté moi; mais je suivais la chasse, et, dans une île de la Seine où elle se passait, assis au pied d'un saule, le crayon à la main, rêvant que j'étais sur les Alpes, je méditais mon conte, et je gardais le dîner des chasseurs. A leur retour, l'air vif et pur de la

र क्यां आत्र सामुन्धित सम्बद्धां नेर्यक्यायामा सुमार नेर नेयात.

ar soir, and made comments du gibier de deur cursec, et commune de denimilles d'excellent en, albuit comme un chump libre a la joie et à l. beunes. Ce invent la pour Cum les dominués careses et les adieux trompeurs de l'unidale viospérite:

> Hine Guiren, repusa Parturus cum striciore uscure Sumaiis.

In polic pale qu'il somi porme un traine de fonminobleme, on y amirant on vidente, dans un prologue de sa meon, des pontishemmes de la chambre, les lui realt alunés; ot, après remi sui semblant de rire encandines de sa pluismetre, ils son rengerent on le forcam de quit-ter su charge d'intendant des Monus-Phaises. Le plus vain, le nuis sent de ces pontishommes, le plus vain, le nuis colòrique, émit le dae d'aminent. Il s'émit apatint à la raine de d'amis, il en émit la principale cause, et il en émit vanité. Cela soul m'est tais prendre se petit due en ararsions mais "avais personnellement à m'en plaindre, et voies pour cause.

Madame ite Primpatrur apart désire que le compandent apartir de compandent qui purpe des grassières et mounts de la langue qui départable cotte tra-come de la langue pour lui complaire. Ince comédians de ce travail ingrate; et les comédians

ayant eux-mêmes, à la lecture, approuvé mes corrections, la tragédie avait été apprise et répétée avec ces changements pour être jouée à Versailles; mais Lekain, qui me détestait (j'en ai dit ailleurs la raison (1), ayant fait semblant d'adopter les corrections de son rôle, m'avait joué le tour perfide de rétablir, à mon insu, l'ancien rôle tel qu'il était, ce qui avait étourdi tous les autres acteurs, et fait manquer à tous moments les répliques du dialogue et tous les effets de la scène. Je m'en étais plaint hautement comme d'une noirceur et d'une insolence inouie; et, dans les débats qu'elle avait excités parmi les comédiens, me trouvant compromis, j'allais, dans le Mercure, instruire le public de la conduite de Lekain, et démentir les bruits que faisait courir sa cabale, lorsque le duc d'Aumont, qui la favorisait, m'avait fait imposer silence. J'avais donc bien aussi quelque raison de ne pas l'aimer.

Cury, dans son malheur, avait conservé pour amis ses anciens camarades dans les Menus-Plaisirs. L'un d'eux, avec lequel j'étais particulièrement lié, Gagny, amateur de peinture et de musique française, et l'un des plus fidèles habitués de l'Opéra, avait pris pour maîtresse une aspirante à ce théâtre; et il voulait qu'elle débutât dans les grands rôles de Lully, à commencer par

<sup>(1)</sup> Voyez ce que l'auteur dit du jeu de Lekain, sans le nommer. Éléments de Littérature, article Déclamation.

mi d'Orime. Il nous invita, Cary et moi, et moi ques autres amateurs, à aller passer les fêtes nu Neël à sa maison de campagne de Garges, nour y emtendre la nouvelle Orime et lui donner quelques leçons. Il faut noter que, de cette name de plaisir, était Laferté, intendant des liemes, et la belle Rosetti, sa maîtresse. La houne mere, le hon vin, la houne mine d'hôte nous tassit trouver admirable la voix de mademoissels Smint-Hilaire. Gagny croyait entendre la le Marre; et, en pointe de vin, nous etions tous ne son avis.

Tout se passait le mieux du monde, lorsqu'un matin Jappres que Curv etait attaque d'un cruel acres de sa gourre. Je descendis chez hii bien vite. it le proposi au coin de son fen, les deux jambes commillances, mais grifformant sur son genou, et riumt de l'air d'un satyre, car il en avait tous les traits. Le vouches hui purler de son acoès de poutter il me fit signe de me pus l'interrompre. a. d'une main crochne, il acheva d'écrire. « Vous rvez bien sonffert, hu dis-je alors; mais je vois me le mal s'est adouci. — le sonfire encore, me dit-il, mais je n'en ris pas moins. Vous allez rire mesi. Vous savez avec quelle rage le duc d'Ammont n's poursuiri? Ce n'est pas trop, je crois, de m'en venger par une petite malice: et voici celle qu'en dent de la courte j'ai ruminee cette mix. »

Il avait desa fait une trentaine de vers de la impense parcedie de Ciuna: il me les lut; et je

confesse que, les ayant trouvés très-plaisants, je l'invitai à continuer. « Laissez-moi donc travailler, me dit-il; car je suis en verve. » Je le laissai, et, lorsqu'au son de la cloche pour le dîner je descendis, je le trouvai qui, clopin clopant, était lui-même descendu affublé de fourrure, et qui, avant qu'on fût assemblé, lisait à La Ferté et à Rosetti ce qu'il m'avait lu le matin, et quelques vers encore qu'il y avait ajoutés. A cette seconde lecture, je retins aisément ces malins vers d'un bout à l'autre, aidé par les vers de Corneille, dont ils étaient la parodie, et que je savais tous par cœur. Le lendemain, Cury avança son ouvrage, et j'en fus toujours confident; si bien qu'à mon retour à Paris, j'en rapportai une cinquantaine de vers bien recueillis dans ma mémoire.

Je sais qu'en roulant dans le monde la pelote s'en est grossie; mais voilà tout ce que je crois avoir été de la main de Cury. Je dois ajouter que dans ses vers il n'y avait pas une seule injure, et j'en ai vu des plus grossières dans les copies infidèles qui s'en étaient multipliées.

Dans ces copies, on avait pris en gros l'idée de la parodie, mais les détails en étaient presque tous altérés et défigurés. Il y avait même des morceaux qui, n'étant pas calqués sur les vers de Corneille, avaient absolument échappé aux

> r exemple, en contrefaisant cette maer qui avait valu à d'Argental le nom suche, ils avaient bien enfilé des mots

i i es de sens; mais, dans ces mois entrecoupes.

1. i avait aucune finesse, et pas un trait de escanblance avec l'endroit de la parodic où e recental opinait ainsi:

Cont. je servis d'avis... reproduct il use seroble One l'un press... eux embn vous deven... mais je wendik. Ex n'est que qu'ajurés sont, comme vous sentre hien, It we fasse sente de me menagen rien; Mon konë cuthousiusur est fait pour les cutrômes. Muis les comédiens, les portes enconêmes... It we mis que vous dire, et crois, en attendant, Our de plus sur parti senait de plus pradeut. C'est de sende raisem qui fait que je dadance... Segment, et vous sures combien mon excellence Delibert et centulit nount de decides. Some doore micar que moi Lelan peut veus quider; A su subtilité je suis que rieu n'échaque : I. a pur veres convainere, et moi-même il me frappe. Tourchis je jurisends yn il est de restains ens On someons... on cross voir or que l'on ne voit jus. Tr. est mon sentiment, seigneur, it it dasarde. Inger-nous: c'est vous seul que l'affaire regarde.

Cétait la le style et le ton de la plaisanterre de Cary. Tous ceux qui l'out commu le savent comme moi: et lorsque le duc d'Ammont disait à ses confidents:

In pur me mult prise it munica diver On director de tranja, ou simple duc a just-

Lorsqu'il repondait à d'Argental, en admirant

Vous ne savez que dire! ah! c'est en dire assez. Vous en dites toujours plus que vous ne pensez.

Je ne conçois pas comment ceux qui, tous les jours, entendaient Cury plaisanter, ne reconnurent pas sa finesse ironique. Dès sa jeunesse, ce tour d'esprit s'était signalé par un trait remarquable et qui était connu.

Sa mère était en liaison intime avec M. Poultier, intendant de Lyon. Un jour qu'elle dînait chez lui en grand gala, et son fils avec elle, celuici à côté de madame l'intendante, et sa mère à côté de M. l'intendant, M. Poultier ayant attiré les yeux des convives sur une tabatière qu'on ne lui avait pas vue encore, dit qu'elle lui venait d'une main qui lui était bien chère.

Madame, est-ce la vôtre ou celle de ma mère?

demanda le jeune Cury en s'adressant à l'intendante. L'un des convives, voulant faire preuve d'érudition, observa que ce vers était de Rodogune. « Non, répliqua M. Poultier, il est de l'Étourdi. » C'était rabattre avec bien de l'esprit une sottise et une impertinence.

Ce trait et beaucoup d'autres avaient rendu célèbre le talent de Cury pour de fines allusions. Heureusement on l'oublia.

La tête pleine de la parodie qu'il venait de me confier, j'arrivai à Paris chez madame Geoffrin, et, dès le jour suivant, j'y entendis parler de sette pièce curieuse. On n'en citait que les deux premiers vers:

Que chacun se retire, et qu'aucun n'entre ici. Vous, Lekain, demouren; vous, d'Argental, aussi.

Mais c'en fut assen pour me faire croire qu'elle courait le monde, et il m'echappa de dire en souriant: « Quoi! n'en savez-vous que cela! » Ausatòt on me presse de dire ce que j'en savais; il n'y avait là, me disait-on, que d'honnètes gens, ies gens sùrs, et madame Geoffrin répondait ellemème de la discrétion de ce petit cercle d'amis, le cedai, je leur récitai ce que je savais de la parodie, et, le lendemain, je fus denoncé au duc d'Aumont, et par lui au roi, comme auteur de cette satire.

l'etais tranquillement à l'Opéra, à la répétinon d'Amadis, pour entendre notre Oriane, lorsqu'on vint me dire que tout Versailles était en seu contre moi, qu'on m'accusait d'être l'auteur d'une satire contre le duc d'Aumont, que la haute noblesse en criait vengeance, et que le duc de Choiseul était à la tête de mes ennemis.

Je revins chez moi sur-le-champ, et j'écrivis au duc d'Aumont pour l'assurer que les vers qu'on m'attribuait n'étaient pas de moi, et que, a ayant jamais fait de saure contre personne, je n'aurais pas commencé par lui. Il eût fallu m'en tenir là : mais, tout en écrivant, je me souvins qu'à propos de l'encesses et des mensonges puMe voilà donc au coin d'un bon seu, méditant la querelle de César et de Pompée, et oubliant la mienne avec le duc d'Aumont. Voilà de son côté Bury, aussi philosophe que moi, s'amusant à faire nos lits, placés dans les deux angles opposés de ma chambre, éclairée dans ce moment par un beau jour d'hiver, nonobstant les barreaux de deux fortes grilles de fer qui me laissaient la vue du faubourg Saint-Antoine.

Deux heures après, les verroux des deux portes qui m'enfermaient me tirent par leur bruit de ma profonde rêverie; et deux geoliers chargés d'un dîner que je crois le mien viennent le servir en silence. L'un dépose devant le feu trois petits plats couverts d'assiettes de faïence commune; l'autre déploie, sur celle des deux tables qui était vacante, un linge un peu grossier, mais blanc. Je lui vois mettre sur cette table un couvert assez propre, cuiller et fourchette d'étain, du bon pain de ménage et une bouteille de vin. Leur service fait, les geoliers se retirent, et les deux portes se referment avec le même bruit des serrures et des verroux.

Alors Bury m'invite à me mettre à table, et il me sert la soupe. C'était un vendredi. Cette soupe en maigre était une purée de fêves blanches, au beurre le plus frais, et un plat de ces mêmes fêves fut le premier que Bury me servit. Je trouvai tout cela très-bon. Le plat de morue qu'il m'apporta pour le second service était meilleur

encore. La petite pointe d'ail l'assaisonnait, avec une finesse de saveur et d'odeur qui aurait flatté · le goût du plus friand gascon. Le vin n'était pas excellent, mais il était passable; point de dessert : il fallait bien être privé de quelque chose. Au surplus, je trouvai qu'on dînait fort bien en prison.

Comme je me levais de table, et que Bury allait s'y mettre (car il y avait encore à dîner pour lui dans ce qui restait), voilà mes deux geoliers qui rentrent avec des pyramides de nouveaux plats dans les mains. A l'appareil de ce service en beau linge, en belle faïence, cuiller et fourchette d'argent, nous reconnûmes notre méprise; mais nous ne fîmes semblant de rien, et lorsque nos geoliers, ayant déposé tout cela, se furent retirés, « Monsieur, me dit Bury, vous venez de manger mon dîner; vous trouverez bon qu'à mon tour, je mange le vôtre. — Cela est juste, lui répondis-je; et les murs de ma chambre furent, je crois, bien étonnés d'entendre rire. »

Ce dîner était gras; en voici le détail: Un excellent potage, une tranche de bœuf succulent, une cuisse de chapon bouilli ruisselant de graisse et fondant, un petit plat d'artichauts frits en marinade, un d'épinards, une très-belle poire de crésanne, du raisin frais, une bouteille de vin vieux de Bourgogne, et du meilleur café de Moka; ce fut le dîner de Bury, à l'exception du café et du fruit qu'il voulut bien me réserver.

bliés contre moi, le duc d'Aumont m'avait écrit Iui-même qu'il fallait mépriser ces choses-là, et qu'elles tombaient d'elles-mêmes lorsqu'on ne les relevait point. Je trouvai naturel et juste de lui renvoyer sa maxime, en quoi je fis une sottise. Aussi ma lettre fut-elle prise pour une nouvelle insulte, et le duc d'Aumont la produisit au roi comme la preuve du ressentiment qui m'avait dicté la satire. Me moquer de lui en la désavouant, n'était-ce pas m'en accuser? Ma lettre ne fit donc qu'attiser sa colère et celle de toute la cour. Je ne laissai pas de me rendre à Versailles, et en y arrivant j'écrivis au duc de Choiseul:

## « Monseigneur,

« On me dit que vous prêtez l'oreille à la voix qui m'accuse et qui sollicite ma perte. Vous êtes puissant, mais vous êtes juste; je suis malheureux, mais je suis innocent. Je vous prie de m'entendre et de me juger.

« Je suis, etc. »

Le duc de Choiseul, pour réponse, écrivit an bas de ma lettre, dans demi-heure, et me la renvoya. Dans demi-heure je me rendis à son hôtel, et je fus introduit.

"Vous voulez que je vous entende, me dit-il, j'y consens. Qu'avez-vous à me dire? — Que je n'ai rien fait, monsieur le duc, qui mérite l'accueil sévère que je reçois de vous, qui avez l'ame

exclusion of sensible, et qui jamuis maves pris plui--er & bumiliar les malhaureux - Mus. Marmonei, comment vouler-vous que je vous reçoire, ob sour anor pap aldisaining outres al sources taire contre M le duc d'Aumont? - le n'ai point - sente cette satiner je le lui ai écrit à lui-même. and still asper total batter and area fitt une resurelle insulte en lui rendime, en propres curmes, le conseil qu'il vous avait donné. — Comme ce consuil était sage, je me suis cru perunis du la lui rappeler: je n'y ai pas entembr inalica — Ce n'en est pas moins une impertiumme, trouves bon que je vous le diss. — le 'ai senti après que ma lettre a éte partie. — U en est fort blessé; il a raison de l'être. — Oui, j'ai eu ce tunt-là, et je me le reproche comme un aubli des convenences. Mais, monsieur le duc, cat oubli sersit-il un crime à vos veux? -- Non: mais la parodie? — La parodie n'est point de moi, je vous l'assure en bonnéte bomme. — N'ast-ce pas vous qui l'avez récitee? -- Oui, ce que j'en savais, dans une societe où chacun dit tout ce qu'il sait: mais je n'ai pas permis qu'on l'acrivit, quaiquian ent bien voulu l'écrire. — Ella count capandant — On la tiant du qualqua autre. — Et vous- de qui la tenes-vous? (le gendui le silence. Nous étes le premier, ajouta-t-il. qu'on dise l'avoir récitée, et récitée de manière à décéler en rous l'auteur. — Quand j'ai dit ce que j'em savais, lui répondis-je, on en parlait

de la société de madame Harenc, je n'ai pas fait mention d'un brave homme appelé Durant, qui avait de l'amitié pour moi, mais qui, d'ailleur, n'était remarquable que par une grande simplicité de mœurs.

Or, un matin, le neuvième jour de ma captivité, le major de la Bastille entra chez moi, et. d'un air grave et froid, sans aucun préambule. il me demanda si un nommé Durant était connu de moi. Je répondis que je connaissais un homme de ce nom. Alors, s'asseyant pour écrire, il continue son interrogatoire. L'âge, la taille, la figure de ce nommé Durant, son état, sa demeure, depuis quel temps je l'avais connu, dans quelle maison, rien ne fut oublié; et, à chacune de meréponses, le major écrivait avec un visage de marbre. Enfin, m'ayant fait la lecture de mon interrogatoire, il me présente la plume pour le signer. Je le signe, et il se retire.

A peine est-il sorti, tous les peut-être les plusinistres s'emparent de mon imagination. Qu'aura-t-il donc fait ce bon Durant? Il va tous les matins au café, il y aura pris ma défense; il y aura parlé avec trop de chaleur contre le duc d'Aumont; il se sera répandu en murmures contre une autorité partiale, injuste, oppressive, qui accable l'homme innocent et faible pour complaire à l'homme puissant. Sur l'imprudence de ces propos, on l'aura lui-même arrêté; et à cause de moi, et pour l'amour de moi, il va gémir dans

was remilied by malinumum -- Was, Marmon-का. द्वामाम्या लागांधक-लगह साम हि लगह खालान कारण आरम जाराम प्रतिक्रमाराम प्राप्तक कार स्थानक मार्क कामान में . भे ते हैं अस्ताना है - में में भे भी भी जाता mic ceeter sature: ir de dui mi word a dui-andine. the and the word date with the the the morreelte insuiter om itti remitant, om proppes रम्मारहरू. के कारकार मुख्या अवस्था संस्थात — नका, अपने आपने वात मृत्र कार्या अपने निकार के कार्याकार कार और के कि कि विश्व मानुकारिक अपने के उसे उसे कारियाकी भवांक्ट. — प्रेर कार्या क्या पुषक भागांक प्राप्त आपुष्पान nence. Trainer from that it would be there - it ia. ऋकार आगर पाम जाक रिवास के वीर पुत्रापार. -- I: रा. रहा नेतल नेतल्ला, है के एसल्लाक और निवाल ==- पीमान ंत्रः उद्या उद्य प्राप्तः कि, वद्य प्राप्तः के अधारण्योक व्यामान m. mildi die communation. Mass. maistur de duc. mer middle americal un arribe de mos acteur. — Mini: मार्गाम हिन्दीय मिर्गायक कर्ने - रेमिर्गायक करिन है म्पानं क प्रापक विख्याक का नियमार्थक नियमार्थक ---में रहान्त्य क्रिक्ट समाहत् मुना दिशका अवदर्शनक न पीनां, या मार दिया अल्यान, नेवाह पामर अल्यात्र प्रधा संभाषाम नेवि पाधा रक सुधी। जाते: पाणक के क्यां कृष्ट क्यां मार्क सुधीक ें ह्याणी. युवासमुक्तांका क्यां नेवक क्यांव निकाल — मीरिक रामार और नामार की तर्र --- विश्वासम्बद्धार मेर समानिक आक्तः — देव स्थानः तो सात कि स्थान्त्र स्थानः जन जिल्लामा है जिल्ला के अपने अपने के अपने अपने कि mian that from reciter, it recites in manager र मेध्यमिक का भगार मामकार — शासामी का मीर क mue fan sowns. die repandiss pe, an en parlait

déja, on en citait les premiers vers. Pour la manière dont je l'ai récitée, elle prouverait aussibien que j'ai fait le Misantrope, le Tartuffe, et Cinna lui-même; car je me vante, monsieur le duc, de lire tout cela comme si j'en étais l'auteur. — Mais enfin cette parodie, de qui la tenezvous? C'est là ce qu'il faut dire. — Pardonnezmoi, monsieur le duc, c'est là ce qu'il ne faut pas dire, et ce que je ne dirai pas. — Je gage que c'est de l'auteur. — Eh bien! monsieur le duc, si c'était de l'auteur, devrais-je le nommer? - Et comment, sans cela, voulez-vous que l'on croie qu'elle n'est pas de vous? Toutes les apparences vous accusent. Vous aviez du ressentiment contre le duc d'Aumont; la cause en est connue; vous avez voulu vous venger. Vous avez fait cette satire, et la trouvant plaisante, vous l'avez récitée; voilà ce qu'on dit, voilà ce que l'on croit, voilà ce qu'on a droit de croire. Que répondez-vous à cela? — Je réponds que cette conduite serait celle d'un fou, d'un sot, d'un méchant imbécille, et que l'auteur de la parodie n'est rien de tout cela. Eh quoi! monsieur le duc, celui qui l'aurait faite aurait eu la simplicité, l'imprudence, l'étourderie de l'aller réciter lui-même, sans mystère, en société? Non; il en aurait fait, en déguisant son écriture, une douzaine de copies qu'il aurait adressées aux comédiens, aux mousquetaires, aux auteurs mécontents. Je connais comme un autre cette manière de garder



recomme, et, si juvais eté compuble, je l'amois in the sum and confider. Leading done nous directions with-union : Manmontel, desant dix personnes prin métenent pas ses anns intimes, a récité ce tre. ill summit de cette panedie: donc il nien était rece l'induceur. Su lecture à M. de duc d'Aumient est े पान विश्वासामक देतए कर सामांग्य कारण: स्वन्यात कु अर अस्तर-कामा वाराज्य क्रिक क्रांच क्रिक्ट क्रिक क्रिक्ट क्रिक क् e. application. Comparison appropriate appropriate and the above. ान्य कि व्यवस्थापर-प्रांतवी कीर क्वीको वृक्षांच्या का व्यवस्था का -and reason that in I streatheness canonic said then are a multimes: l'ame, de recider des vers que ma अधार आके मांकार की की जाताताम मिल्ला मांकार आधार inau de l'auxum — Cest dome bien à l'auxum mer vous les aves emembre dine. -- Oni. à l'anuntil friendrine: can be me sence hound some membie Tast dime à lui gue j'ui mangue, et c'est là ma recommence finales. L'induce a circ d'activec à M. le chie ां ह्यामारकार व्हें रातः विका क्यां क्यां क्यां है विकास वाकार्य क्या है विकास वाकार्य है । wants matheralistics. The same in mas alour water, un announces, music ha man in bound a ministr — क्रमेंगामानी वक अमेगान भाग सम्बन : फेर्निक अस ज्यापक की म namene. Capendani none alles èthe ennoné à la Tantaille. Nonce M. de Sannt-Moneman: il em a regan il andre dan nois. — Il y vinies lun die-je: manie min-je me distort spor vous me senes plus an mandre de mes comemis, e la me de promit de mume Lugar at he me acarge epas je animenas तामं जीवनतामे का का का प्रत्याचन काम विश्ववाद जीव दसरीवाद.

wiednisch une receding als bien. Same preiene il me



crut innocent. « Mais que voulez-vous? me dit-il; M. le duc d'Aumont vous accuse, et veut que vous soyez puni. C'est une satisfaction qu'il demande pour récompense de ses services et des services de ses ancêtres. Le roi a bien voulu la lui accorder. Allez vous-en trouver M. de Sartines; je lui adresse l'ordre du roi; vous lui direz que c'est de ma part que vous venez le recevoir. » Je lui demandai si, auparavant, je pouvais me donner le temps de dîner à Paris; il me le permit.

J'étais invité à dîner ce jour-là chez mon voisin M. de Vaudesir, homme d'esprit et homme sage, qui, sous une épaisse enveloppe, ne laissait pas de réunir une littérature exquise, beaucoup de politesse et d'amabilité. Hélas! son fils unique était ce malheureux Saint-James, qui, après avoir dissipé follement une grande fortune qu'il lui avait laissée, est allé mourir insolvable à cette Bastille où l'on m'envoyait.

Après dîner, je confiai mon aventure à Vaudesir, qui me fit de tendres adieux. De-là, je me rendis chez M. de Sartines, que je ne trouvai point chez lui; il dînait ce jour-là en ville, et ne devait rentrer qu'à six heures. Il en était cinq; j'employai l'intervalle à aller prévenir et rassurer sur mon infortune ma bonne amie madame Harenc. A six heures, je retournai chez le lieutenant de police. Il n'était pas instruit de mon affaire, ou il feignit de ne pas l'être. Je la lui racontai; il en parut fâché. « Lorsque nous dînâmes consemble, me dit-il, chez M. le baron d'Holbach, our aurait prevu que la premiere fois que je vous reversais, ce serait pour vous envoyer a la Bastille Mais je n'en ai pas reçu l'ordre. Voyons si et mon absence il est arrive dans mes bureaux, y l'il appeler ses commis; et ceux-et n'ayant entendu parler de rien; « Aller vous-en coucher tendu parler de rien; « Aller vous-en coucher tect vous, me dit-il, et revener demain sur les our heures; cela sera tout aussi bon, y

Lavais besoin de cette sonce pour arranger le téreure du mois. L'envoyai donc prier à souper activ de mes amis; et en les attendant je passai ches madaine Geoffrin pour lui annoncer ma asserbce Ulle en savait dela quelque chese, car la trouvai froide et triste; mais, quoique mon realheur ent pris sa source dans sa sociéte, et oi elle-même en fut la cause involontaire, je ne toucha; point cet article; et je crois qu'elle m'en su; bon gre.

Les deux amis que j'attendais étaient Suard et coste : celui-ci jeune Toulousain, avec lequel j'avec éte en sociéte dans sa ville : l'autre, sur qui a comptais pour la vie, était l'ami de cœur que m'étais choisi. Il voulait bien m'entretenir dans cette douce illusion, en m'offrant librement lurmeme les occasions de lui être utile. Il m'aurait offense, s'il eût paru douter du plein droit qu'il avait de disposer de moi. Le désir de les occuper utilement pour eux-mêmes m'avait fait entreprendre une collection des morcesus, les plus

curieux des anciens Mercures. Ils en faisaient le choix en se jouant; et les mille écus, net, que produisait cette partie de mon domaine, se partageaient entre eux.

Nous passâmes ensemble une partie de la nuit à tout disposer pour l'impression du Mercure prochain; et, après avoir dormi quelques heures, je me levai, sis mes paquets, et me rendis chez M. de Sartines, où je trouvai l'exempt qui allait m'accompagner. M. de Sartines voulait qu'il-se rendît à la Bastille dans une autre voiture que la mienne. Ce fut moi qui me refusai à cette offre obligeante; et, dans le même fiacre, mon introducteur et moi, nous arrivâmes à la Bastille. J'y fus reçu dans la salle du conseil par le gouverneur et son état-major; et là, je commençai à m'apercevoir que j'étais bien recommandé. Ce gouverneur, M. Abadie, après avoir lu les lettres que l'exempt lui avait remises, me demanda si je voulais qu'on me laissât mon domestique, à condition cependant que nous serions dans une même chambre, et qu'il ne sortirait de prison qu'avec moi. Ce domestique était Bury. Je le consultai là-dessus; il me répondit qu'il ne voulait pas me quitter. On visita légèrement mes paquets et mes livres; et l'on me fit monter dans une vaste chambre, où il y avait pour meubles deux lits, deux tables, un bas d'armoire, et trois chaises de paille. Il faisait froid; mais un geolier nous fit bon seu, et m'apporta du bois en abondance.

ompte de l'emploi et du nombre de feuilles que on m'aurait remises.

l'andis que j'arrangesis ma table pour me nettre à écrire, le geoliar revint me demanden et le trouvais mon lit assez hon. Après l'avoin amine, je répondis que les matelats en étaient nauvais et les couvertures malpropres. Dans la moute tout cela fut changé. On me fit demander aussi quelle était l'heure de mon diner. le mivalis, l'heure de tout le monde. La Bastille vant une bibliothèque; le gouverneur m'en euvoya le catalogue, en me donnant le choix des vres qui la compossient le le remerciai pour non compte; mais mon domestique demanda our lui les romans de Prévost, et on les lui apvorts.

De mon côté, j'avais assez de quoi me sauver le l'emmi. Impatiente depuis long-temps du méms que les gens de lettres temoignaient pour e poéme de Lucain, qu'ils n'avaient pas lu et lu ils ne connaissaient que par la version barare et ampoulee de Brebeuf, j'avais résolu de e traduire plus decemment et plus fidelement en passe, et ce travail qui m'appliquerait saus farquer una tête, se trouvait le plus convenable au usur solitaire de ma prison. l'avais donc apporte vec moi la Pharsale; et, pour l'entendre mieux, ivais eu soin d'y joindre les Commentaires de listre.

Me voilà donc au coin d'un bon seu, méditant la querelle de César et de Pompée, et oubliant la mienne avec le duc d'Aumont. Voilà de son côté Bury, aussi philosophe que moi, s'amusant à faire nos lits, placés dans les deux angles opposés de ma chambre, éclairée dans ce moment par un beau jour d'hiver, nonobstant les barreaux de deux fortes grilles de ser qui me laissaient la vue du faubourg Saint-Antoine.

Deux heures après, les verroux des deux portes qui m'enfermaient me tirent par leur bruit de ma profonde rêverie; et deux geoliers chargés d'un dîner que je crois le mien viennent le servir en silence. L'un dépose devant le feu trois petits plats couverts d'assiettes de faïence commune; l'autre déploie, sur celle des deux tables qui était vacante, un linge un peu grossier, mais blanc. Je lui vois mettre sur cette table un couvert assez propre, cuiller et fourchette d'étain, du bon pain de ménage et une bouteille de vin. Leur service fait, les geoliers se retirent, et les deux portes se referment avec le même bruit des serrures et des verroux.

Alors Bury m'invite à me mettre à table, et il me sert la soupe. C'était un vendredi. Cette soupe en maigre était une purée de fêves blanches, au beurre le plus frais, et un plat de ces mêmes fêves fut le premier que Bury me servit. Je trouvai tout cela très-bon. Le plat de morue qu'il m'apporta pour le second service était meilleur

encore. La petite pointe d'ail l'assaisonnait, avec une finesse de saveur et d'odeur qui aurait flatteie goût du plus friand gascon. Le vin n'etait pas excellent, mais il était passable; point de dessert : il fallait bien être prive de quelque chose. Au surplus, je trouvai qu'on dinait fort bien en prison.

Comme je me levais de table, et que Bury allait s'y mettre, car il y avait encore à dincr pour ini dans ce qui restait , voilà mes deux geoliers qui rentrent avec des pyramides de nouveaux plats dans les mains. A l'appareil de ce service en beau linge, en belle faience, cuiller et fourchette d'argent, nous reconnûmes notre méprise; mais nous ne limes semblant de rien, et lorsque nos geoliers, avant dépose tout cela, se furent retirés, « Monsieur, me dit Bury, vous venez de manger mon diner; vous trouverez bon qu'à mon tour, je mange le vôtre. — Cela est juste, hui répondis-je; et les murs de ma chambre furent, je crois, bien étonnés d'entendre rire. »

Ce diner était gras; en voici le détail: I n excellent potage, une tranche de bœul succulent, une cuisse de chapon bouilli ruisselant de graisse et fondant, un petit plat d'artichauts frits en marinade, un d'épinards, une très-belle poire de cresanne, du raisin frais, une bouteille de vin vieux de Bourgogne, et du meilleur case de Moka; ce sut le diner de Bury, à l'exception du case et du fruit qu'il voulut bien me reserver. L'après-dîner, le gouverneur vint me voir, et me demanda si je me trouvais bien nourri, m'assurant que je le serais de sa table, qu'il aurait soin lui-même de couper mes morceaux, et que personne que lui n'y toucherait. Il me proposa un poulet pour mon souper; je lui rendis grâce, et lui dis qu'un reste de fruit de mon dîner me suffirait. On vient de voir quel fut mon ordinaire à la Bastille, et l'on peut en induire avec quelle douceur, ou plutôt quelle répugnance l'on se prêtait à servir contre moi la colère du duc d'Aumont.

Tous les jours j'avais la visite du gouverneur. Comme il avait quelque teinture de belles-lettres et même de latin, il se plaisait à suivre mon travail; il en jouissait; mais bientôt se dérobant luimême à ces petites dissipations : « Adieu, me disait-il, je m'en vais consoler des gens plus malheureux que vous. » Les égards qu'il avait pour moi pouvaient bien n'être pas une preuve de sou humanité; mais j'en avais, d'ailleurs, un bien fidèle témoignage. L'un des geoliers s'était pris d'amitié pour mon domestique, et bientôt il s'était familiarisé avec moi. Un jour donc que je lui parlais du naturel sensible et compâtissant de M. Abadie, « Ah! me dit-il, c'est le meilleur des hommes; il n'a pris cette place qui lui est si pénible, que pour adoucir le sort des prisonniers. Il 2 succédé à un homme dur et avare qui les traitait bien mal; aussi quand il mourut, et que celui-ci prit es cachots; vous auriez dit expression bien etrange dans la bouche d'un geolier, vous auriez iit qu'un rayon de soleil avait pénétré dans ces achots. Des gens auxquels il nous est defendu de iire ce qui se passe au debors, nous demandaient: Qu'est-il donc arrivé? Enfin, monsieur, vous voyez comment est nourri votre domestique, nos prisonners le sont presque tous aussi-bien; et les soulagements qu'il dépend de lui de leur donner, le son agent lui-même, car il souffre à les voir souffrir. »

Je n'ai pas besoin de vous dire que ce geolier jui-même était aussi un bon homme dans son état; et je me gardai bien de le dégoûter de cet état. ou la compassion est si précieuse et si rare.

La manière dont on me traitait à la Bastille me faisait bien penser que je n'y serais pas long-temps; et mon travail, entremélé de lectures inveressantes car j'avais avec moi Montaigne. Horace et la Bruvère, me laissait peu de moments i'ennui. Une seule chose me plongeait quelque ois dans la mélancolie : les murs de ma chambre étaient couverts d'inscriptions qui toutes portuent le caractère des réflexions tristes et sombres iont, avant moi, des malheureux avaient été sans ioute obsédés dans cette prison. Je crovais les v voir encore errants et gémissants, et leurs ombres m'environnaient.

Mais un objet qui m'était personnel vint plus cruellement tourmenter ma pensée. En parlant de la société de madame Harenc, je n'ai pas fait mention d'un brave homme appelé Durant, qui avait de l'amitié pour moi, mais qui, d'ailleurs, n'était remarquable que par une grande simplicité de mœurs.

Or, un matin, le neuvième jour de ma captivité, le major de la Bastille entra chez moi, et, d'un air grave et froid, sans aucun préambule, il me demanda si un nommé Durant était connu de moi. Je répondis que je connaissais un homme de ce nom. Alors, s'asseyant pour écrire, il continue son interrogatoire. L'âge, la taille, la figure de ce nommé Durant, son état, sa demeure, depuis quel temps je l'avais connu, dans quelle maison, rien ne fut oublié; et, à chacune de mes réponses, le major écrivait avec un visage de marbre. Enfin, m'ayant fait la lecture de mon interrogatoire, il me présente la plume pour le signer. Je le signe, et il se retire.

A peine est-il sorti, tous les peut-être les plus sinistres s'emparent de mon imagination. Qu'aura-t-il donc fait ce bon Durant? Il va tous les matins au café, il y aura pris ma défense; il y aura parlé avec trop de chaleur contre le duc d'Aumont; il se sera répandu en murmures contre une autorité partiale, injuste, oppressive, qui accable l'homme innocent et faible pour complaire à l'homme puissant. Sur l'imprudence de ces propos, on l'aura lui-même arrêté; et à cause de moi, et pour l'amour de moi, il va gémir dans

me prison plus rigoureuse que la mienne. Faible comme il l'est, bien moins jeune, et bien plus umule que moi, le chagrin va le premire, il v succombera: je serei cause de sa mort. Et la pauvre madame Harenc, et tous nos bons amis, dans quel état ils doivent être! à Dieu! que de malreurs mon imprudence aura causes! C'est ainsi que, dans la pensée d'un homme captif, isole, contaire, dans les liens du pouvoir absolu, la relexion grossit tous les mauvais présages, et lui invironne l'ame de noirs pressentiments. Dès ce :noment, je ne dormis plus d'un bon sommeil. l'ous ces mets que le gouverneur me réservait vec tant de soin furent trempes d'amertume. ie s**entais**, dans le foie, co<del>mme une</del> meu**rtr**issure; -c, si ma detention à la Bastille avait duré huit ours encore, elle aurait ete mon tombeau.

Dans cette situation, je reçus une lettre que M. de Sartines me faisait parvenir. Elle etait de Mademoiselle S<sup>12</sup>, jeune personne interessante de belle, avec qui j'etais sur le point de m'unir vant ma disgrâce. Dans cette lettre elle me ténoignait, de la manière la plus touchante, la part sucere et tendre qu'elle prevait à mon malheur, a m'assurant qu'il n'étonnait point son courage. I que, loin d'affaiblir ses sentiments pour moi, : les rendait plus vifs et plus constants.

le répondis d'abord par l'expression de toute na sensibilité pour une amitie si genereuse: mais que la grande leçon que je recevais du



malheur était de ne jamais associer personne aux dangers imprévus et aux révolutions soudaines auxquelles m'exposait la périlleuse condition d'homme de lettres; que, si dans ma situation je me sentais quelque courage, j'en étais redevable à mon isolement; que ma tête serait déja perdue si, hors de ma prison, j'avais laissé une femme et des enfants dans la douleur; et qu'au moins de ce côté-là, qui serait pour moi le plus sensible, je ne voulais jamais donner prise à l'adversité.

Mademoiselle S\*\* fut plus piquée qu'affligée de ma réponse; et, peu de temps après, elle s'en consola en épousant M. S\*\*.

Enfin, le onzième jour de ma détention, la nuit tombante, le gouverneur vint m'annoncer que la liberté m'était rendue; et le même exempt qui m'avait amené me remena chez M. de Sartines. Ce magistrat me témoigna quelque joie de me revoir, mais une joie mêlée de tristesse. « Monsieur, lui dis-je, dans vos bontés, dont je suis bien reconnaissant, je ne sais quoi m'afflige encore; en me félicitant, vous avez l'air de me plaindre. Auriez-vous quelque autre malheur à m'annoncer (je pensais à Durant)? — Hélas! oui, me dit-il; et ne vous en doutez-vous pas! le roi vous ôte le Mercure. » Ces mots me soulagèrent; et, d'un signe de tête exprimant ma résignation, je répondis : « Tant pis pour le Mercure. — Le mal, ajouta-t-il, n'est peut-être pas sans remède. M. de

Saint-Florentin est à Paris; il s'intéresse à vous; allez le voir demain matin. »

En quittant M. de Sartines, je courus chez madanne Harene, impatient de voir Durant. Je l'y trouvai; et, au milieu des acclamations de joie de toute la société, je ne vis que lui. « Ah! vous voilà, **bai disje en** lui sautant au cou, que je suis soulage!» Ce transport, à la vue d'un homme pour qui je n'avais jamais en de sentiment passionné, étonna tout le monde. On crut que la Bastille m'avait troublé la tête. « Ah mon ami, me dit madame Harenc en m'embrassant, vous voilà libre! que j'en suis aise! Et le Mercure?--Le Mercure est perdu, lui dis-je. Mais, madame, permettez-moi de m'occuperde ce malheureux homme. Qu'a-t-il donc fait pour me causer tant de chagrin? » Je racontai l'histoire du major. Il se trouva que Durant était allé solliciter auprès de M. de Sartines la permission de me voir, et qu'il s'était dit mon ami. M. de Sartines m'avait fait demander ce que c'était que ce Durant; et, de cette question toute simple, le major avait fait un interrogatoire. Eclairci et tranquille sur ce point-là, j'employai mon conrage à relever les espérances de mes amis; et, après avoir reçu d'eux mille marques sensibles du plus sendre intérêt, j'allai voir madame Geoffrin.

« Eh bien! vous voilà, me dit-elle; Dieu soit loue! le roi vous ôte le Meroure; M. le due d'Aumont est bien content; cela vous apprendra à écrire des lettres. — Et à dire des vers », ajoutai-

## LIVRE SEPTIÈME.

Mon aventure avec le duc d'Aumont m'avait fait deux grands biens; elle m'avait fait renoncer à un projet de mariage formé à la légère, et dont j'ai eu depuis quelque raison de croire que je me serais repenti; elle avait mis pour moi dans l'ame de Bouvart les germes de cette amitié qui m'a été si salutaire. Mais ces bons offices n'étaient pas les seuls que le duc d'Aumont m'eût rendus en me persécutant.

D'abord mon ame, que les délices de Paris, d'Avenay, de Passy, de Versailles avaient trop amollie, avait besoin que l'adversité lui rendit son ancienne trempe et le ressort qu'elle avait perdu; le duc d'Aumont avait pris soin de remettre en vigueur mon courage et mon caractère. En second lieu, sans m'occuper bien sérieusement, le Mercure ne laissait pas de captiver mon attention, de consumer mon temps, de me dérober à moi-même, de m'interdire toute entreprise honorable pour mes talents, et de les asservir à une rédaction minutieuse et presque mécanique; le duc d'Aumont les avait remis en liberté, et m'avait rendu l'heureux besoin d'en

num eeut dit ve qu'elle avait sur le veur, je me Irvai d'un air medeste, et lui senhaitai le bonvoir.

Le devidención mation, je m'éveillais à prime, injugue Bary, en entrant dans um chamber, m'unnousce madance Gerdfria. « Eh bien! mon more serk memmer offert-chances see airing russe la mont? - Port bien, mintanne; mi le bront nes renreme, mi de Oui vive des remdes m'a interrompa mon sommed. — Et moi, direlle, je n ni pus fermé l'éril. — Penngaen danc, madame? — Ah! mountquien? me le savee-rous pas? Dai été inunte et crucile. Le vous ai, hier au noir, accubié ne reproches. Vivilà comme on est : dés qu'un nomme est dans le malheur, on l'accable, on bui tait des crimes de tout , et elle se mit à plemer). - Eh! bon Dien! madame, lin dis-je, penseevous encore à cela? Pour moi, je l'avais oublié. di je miem ressouvieus, ce me sera jamais que comme d'une marque de res lemates pener moi. Chacum a sa facon d'aimer : la reime est de gronner ver annis du mai qui ils se sont fait, comme मार कालंग्य द्वारकार्वर अञ्च स्कारिका क्षेत्रप्रदान में स्था राजातीय का Ces unous la compositremi. Elle une demanda ce que fallais faire. « de vais saivre, hai dis-je, le comment que ma a donne M. de Sarrines, voir M. de inmediarentia, et de la me rendre à l'ersailles. el abouder, s'il est persibile, madame de Pennyanour et M. de danc de Choisen). Mais je sans de sump-divid, je prospede na veter je me ermedansi

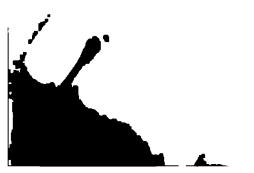

bien, n'en ayez point d'inquiétude. » Tel fut cet entretien, qui fait, je crois, autant d'honneur au caractère de madame Geoffrin qu'aucune des bonnes actions de sa vie.

M. de Saint-Florentin me parut touché de mon sort. Il avait fait pour moi tout ce que sa faiblesse et sa timidité lui avaient permis de faire: mais, ni madame de Pompadour, ni M. de Choiseul, ne l'avaient secondé. Sans s'expliquer, il approuva que je les visse l'un et l'autre, et je me rendis à Versailles.

Madame de Pompadour, chez qui je me présentai d'abord, me sit dire par Quesnai que, dans la circonstance présente, elle ne pouvait pas me voir. Je n'en sus point surpris; je n'avais aucun droit de prétendre qu'elle se sit pour moi des ennemis puissants.

Le duc de Choiseul me reçut, mais pour m'accabler de reproches. « C'est bien à regret, me dit-il, que je vous revois malheureux; mais vous avez bien fait tout ce qu'il fallait pour l'être, et vos torts se sont tellement aggravés par votre imprudence, que les personnes qui vous voulaient le plus de bien ont été obligées de vous abandonner. — Qu'ai-je donc fait, monsieur le duc? qu'ai-je pu faire entre quatre murailles qui m'ait donné un tort de plus que ceux dont je me suis accusé devant vous? — D'abord, reprit-il, le jour même que vous deviez vous rendre à la Bastille, vous êtes allé à l'Opéra vous vanter,

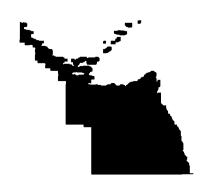

ne me laissa que la sœur de ma mère, cette tante d'Albois qui vit encore. Ainsi j'héritais tous les ans de quelques-uns de mes bienfaits. D'un autre côté, les premières éditions de mes contes commencèrent à m'enrichir.

Tranquille du côté de la fortune, ma seule ambition était l'Académie française; et cette ambition même était modérée et paisible. Avant d'atteindre à ma quarantième année, j'avais encore trois ans à donner au travail; et dans trois ans j'aurais acquis de nouveaux titres à cette place. Ma traduction de Lucain s'avançait, je préparais en même temps les matériaux de ma poétique, et la célébrité de mes contes allait toujours croissant à chaque édition nouvelle. Je croyais donc pouvoir me donner du bon temps.

Vous avez vu de quelle manière obligeante l'officieux Bouret avait débuté avec moi. La connaissance faite, la liaison formée, ses sociétés avaient été les miennes. Dans l'un des contes de la veillée, j'ai peint le caractère de la plus intime de ses amies, la belle madame Gaulard. L'un de ses deux fils, homme aimable, occupait à Bordeaux l'emploi de la recette générale des fermes; il avait fait un voyage à Paris; et, la veille de son départ, l'un des plus beaux jours de l'année, nous dînions ensemble chez notre ami Bouret en belle et bonne compagnie. La magnificence de cet hôtel que les arts avaient décoré, la somptuosité de la table, la naissante verdure des jardins,

12 sérépité d'un ciel pur, et sur-tout l'amabilite la sérépité au milieu de ses convives, sem-d'un hôte qui, au milieu de toutes d'un hoit i amoureux de toutes les femmes, le blait ette ami de tous les homes blait en de tous les hommes, enfin tout ce qui peut répandre la belle humeur dans un repas. qui exalté les esprits. Moi qui me sentais le plus libre des hommes, le plus indépendant, j'e tais comme l'oiseau qui, échappé du lien qui le tenait captif, s'élance dans l'air avec joie; et, pour ne rien dissimuler, l'excellent vin qu'on me versait contribuait à donner l'essor à mon ame et à ma pensée.

Au milieu de cette gaîté, le jeune fils de madame Gaulard nous faisait ses adieux; et, en nie parlant de Bordeaux, il me demanda s'il pouvait m'y être bon à quelque chose? « A m'y bien recevoir, lui dis-je, lorsque j'irai voir ce beau port et cette ville opulente; car, dans les rèves de ma vie, c'est l'un de mes projets les plus intéressants. — Si je l'avais su, me dit-il, vous auriez pu l'exécuter dès demain; j'avais une place à vous offrir dans ma chaise. — Et moi, me du l'un des convives (c'était un Juif appelé Gradis. · l'un des plus riches négociants de Bordeaux . et moi je me serais chargé de faire voiturer vos malles. — Mes malles, dis-je, n'auraient pas éte lourdes; mais pour mon retour à Paris?... — Dans six semaines, reprit Gaulard, je vous y aurais ramené. — Tout cela n'est donc plus possible, leur demandai-je? — Très-possible de notre part,

ous me parlea d'un ton à ne me lasser aucun oute sur votre bonne foi, et il n'y a que la vene qui ose tenir ce langage; mais il faut me zettre moi-même en etat d'affirmer que la pevoire n'est point de vous. Dites-moi quel en est museur, et le Mercure wous est rendu. — Le Merure, monsieur le duc, ne me sera point rendu ce prix — Pourquoi donc? — Parce que je preere votre estime à quinze mille livres de reute. -- Ma foi, dit-il. puisque l'auteur n'a pas l'honretete de se faire connaître, je ne sais pas pouranoi vous le menagerier - Pourquoi, monsieur e liuc? parce qu'apres avoir abuse impredemuent de sa confiance, le comble de la honte seat de la trahir. l'ai éte indiscret, mais je ne erai point perfide. Il ne m'a pas fait confidence le ses vers pour les publier. C'est un larein que ur a fait ma mémoire, et, si ce larein est punissibie, c'est à moi d'en être puni : me preserve le Lei qu'il se nomme ou qu'il soit commi ce serait neu alors que je serais coupable! l'aurais fait ou malheur, j'en mourrais de chagrin. Mais àresent, quel est mon crime? D'avoir fait ce que, ians le monde, chacun fait sans mystère; et :ous-même, monsieur le duc, permettez-moi de vous demander si, dans la societe, vous n'avez amais dit l'epigramme, les vers plaisants ou les suplets malus que vous aviez entendu dire? ui jamais avant moi a ete puni pour ceia.' Les **ma**r. wus le savez. etnient un ouvrage

infernal. Le régent, la seconde personne du royaume, y était calomnié d'une manière atroce, et cet ouvrage infâme courait de bouche en bouche, on le dictait, on l'écrivait; il y en avait mille copies; et cependant quel autre que l'auteur en a été puni? J'ai su des vers, je les ai récités, je ne les ai laissé copier à personne, et tout le crime de ces vers est de tourner en ridicule la vanité du duc d'Aumont. Tel est l'état de la cause en deux mots. S'il s'agissait d'un complot parricide, d'un attentat, on aurait droit à me contraindre d'en dénoncer l'auteur; mais, pour une plaisanterie, en vérité, ce n'est pas la peine de me charger du rôle infâme de délateur, et il irait non-seulement de ma fortune, mais de ma vie, que je dirais comme Nicomède:

Le maître qui prit soin de former ma jeunesse, Ne m'a jamais appris à faire une bassesse. »

Je m'aperçus que le duc de Choiseul trouvait du ridicule dans mon petit orgueil; et, pour me le faire sentir, il me demanda, en souriant, quel avait été mon Annibal? « Mon Annibal, lui répondis-je, monsieur le duc, c'est le malheur, qui depuis long-temps m'éprouve et m'apprend à souffrir. »

« Et voilà, reprit-il, ce que j'appelle un honnête homme. » Alors, le voyant ébranlé: « C'est cet honnête homme, lui dis-je, que l'on ruine et que l'on accable pour complaire à M. le duc : Aramont, sans autre motif que sa plainte, sans mare preuve que sa parole. Quelle effrovable rammie!» Ici le duc de Choiseul m'arrêta. « Marmentel, me dit-il, le brevet du Mercure était me grâce du roi; il la retire quand il lui plait; il n'y a point là de tyrannie. — Monsieur le duc. un repliquai-je, du roi à moi, le brevet du Mersure est une grâce; mais de M. le duc d'Aumont a anci. le Mercare est mon bien; et, par une accusation fausse, il n'a pus droit de me l'ôter..... Mars, non, ce n'est pas moi qu'il dépouille, ce n'est pas moi que l'on immole à sa vengeance. in égaige, pour l'assouvir, de plus innocentes vactimes. Sachez, monsieur le duc, qu'à l'âge de seine aus, avant perdu mon père, et me voyant environné d'orphelius comme moi, et d'une pauure et nombreuse famille, je leur promis à tous ne leur servir de père. J'en près à témois le Ciel et la nature; et, dés-lors jusqu'à ce mement, j'ai tait ce que j'avais promis. Je vis de peut je sais reduire et mes besoins et ma dépense; mais cette isale de malheureux qui subsistaient du fruit de mon travail: mais deux seurs que j'allais établir e: doter; mais des femmes dont la vieillesse avait ivacin d'un peu d'aisance; mais la seur de ma mere, veuve, pantre et chargée d'enfants, que cont-ils devenir? Je les avais flattés de l'esperance du bien-être; ils ressentaient deja l'influence de ma fortune; le bienfait qui en était la source ne devait plus tarir pour eux; et tout-à-coup ils vont



apprendre..... Ah! c'est là que le duc d'Aumont doit aller savourer les fruits de sa vengeance; c'est là qu'il entendra des cris et qu'il verra couler des larmes. Qu'il aille y compter ses victimes et les malheureux qu'il a faits; qu'il aille s'abreuver des pleurs de l'enfance et de la vieillesse, et insulter aux misérables auxquels il arrache leur pain. C'est là que l'attend son triomphe. Il l'a demandé, m'a-t-on dit, pour récompense de ses services; il devait dire pour salaire; c'en est un digne de son cœur. » A ces mots, mes larmes coulèrent; et le duc de Choiseul, aussi ému que moi, me dit en m'embrassant : « Vous me pénétrez l'ame, mon cher Marmontel: je vous ai peutêtre fait bien du mal; mais je m'en vais le réparer. »

Alors prenant la plume, avec sa vivacité naturelle, **R** écrivit à l'abbé Barthelemi: « Mon cher abbé, le roi vous a accordé le brevet du *Mercure*; mais je viens de voir et d'entendre Marmontel; il m'a touché, il m'a persuadé de son innocence; ce n'est pas à vous d'accepter la dépouille d'un innocent; refusez le *Mercure*; je vous en dédommagerai. » Il écrivit à M. de Saint-Florentin: « Vous avez reçu, mon cher confrère, l'ordre du roi pour expédier le brevet du *Mercure*; mais j'ai vu Marmontel, et j'ai à vous parler de lui. Ne pressez rien que nous n'ayons causé ensemble. » Il me lut ces billets, les cacheta, les fit partir, et me dit d'aller voir madame de Pom-



LX

our, en me donnant pour elle un billet qu'il me lut point, mais qui m'était bien tavorable; e lus introduit des qu'elle y eut jeté les

Liedinane de Pompadour etait incommoder et ciant le lit. l'approchai: j'eus d'abord à essuyer mémes reproches que m'avait faits le duc de riseul; et. avec plus de douceur encore, j'y rosai les mêmes reponses. Ensuite : « Voilà 10. lui dis-je, les nouveaux torts qu'on me rease pour obtenir du roi qu'apres once jours prison, il porte la severite jusqu'à pronouver ruine! Si j'avais ete libre, j'aurais peut-etre an, madame, penetre jusqu'à vous l'aurais menti ees mensonges, et, en vous avouant ma lie et veritable faute, jaurais trouve grâce à s veux; mais ou commence par obtenir que cas entermé entre quatre muralles; on profite cemps de ma captivité pour me calonnaer concement tout a son aise; et les portes de ma son me souvrent que pour me ture voir l'ame que l'on a creusé sous mes pas. Mais c'est u de nous y trainer, ma malheureuse famille mor: on sait qu'une main secourable peut nous retirer encore: on craint que cette main, ui nous avons deja reçu tant de bientaits, ne levienne notre appui; on nous ôte cette derre et unique esperance; et, parce que l'orgueil M. le duc d'Aumont est irrite, il faut qu'une de d'immocents soient privés de toute conso-

36



American C

lation. Oui, madame, tel a été le but de ces mensonges, qui, en me faisant passer dans votre esprit pour un méchant ou pour un fou, vous indisposaient contre moi. C'est là sur-tout l'endroit sensible par où mes ennemis avaient su me percer le cœur.

« A-présent, pour me mettre hors de désense, on exige de moi que je nomme l'auteur de cette parodie dont j'ai su et dit quelques vers. On me connaît assez, madame, pour être bien sûr que jamais je ne le nommerai; mais ne pas l'accuser, c'est, dit-on, me condamner moi-même; et, si je ne veux pas être infâme, je suis perdu. Certes, si je ne puis me sauver qu'à ce prix, ma ruine est bien décidée. Mais depuis quand, madame, est-ce un crime que d'être honnête? depuis quand même est-ce à l'accusé de prouver qu'il est innocent? et depuis quand l'accusateur est-il dispensé de la preuve? Je veux bien cependant repousser par des preuves une attaque qui n'en a point; et mes preuves sont mes écrits, mon caractère assez connu, et la conduite de ma vie. Depuis que j'ai eu le malheur d'être nommé parmi les gens de lettres, j'ai eu pour ennemis tous les écrivains satiriques. Il n'est point d'insolences que je n'en aie reçues et patiemment endurées. Que l'on me cite de moi une épigramme, un trait mordant, une ironie, enfin une raillerie approchante du caractère de celle-ci, et je consens qu'on me l'impute; mais si j'ai dédaigné ces petites vengeances

si ma plume, toujours décente et modérée, n'a jamais trempé dans le fiel, pourquoi, sur la parole et sur la foi d'un homme que la colère aveugle, croit-on que cette plume ait commencé par distiller contre lui son premier venin? Je suis calomnié, madame, je le suis devant vous, je le suis devant ce bon roi, qui ne peut croire qu'on lui en impose; et, sans la pitié généreuse que je viens d'inspirer à M. le duc de Choiseul, ni le roi, ni vous-même, vous n'auriez jamais su que je fusse calomnié. »

A peine j'achevais, on annonça le duc de Choiseul. Il n'avait pas perdu de temps, car je l'avais laissé à sa toilette. « Eh bien! dit-il, madame, vous l'avez entendu? Que pensez-vous de ce qu'il éprouve? — Que cela est horrible, répondit-elle, et qu'il faut, monsieur, que le Mercure lui soit rendu. — C'est mon avis, dit le duc de Choiseul. - Mais, reprit-elle, il serait peu convenable que le roi parût d'un jour à l'autre passer du noir au blanc. C'est à M. le duc d'Aumont lui-même à faire une démarche.... — Ah! madame, vous prononcez mon arrêt, m'écriai-je : cette démarche que vous voulez qu'il fasse, il ne la fera point. — Il la fera, insista-t-elle. M. de Saint-Florentin est chez le roi; il va venir me voir, et je vais lui parler. Allez l'attendre à son hôtel. »

Le vieux ministre ne fut pas plus content que moi du biais que prenait la faiblesse de madame de Pompadour, et il ne me dissimula point qu'il en tirait un mauvais augure. En effet, l'opiniâtre orgueil du duc d'Aumont fut intraitable. Ni le comte d'Angiviller, son ami, ni Bouvart, son médecin, ni le duc de Duras, son camarade, ne purent lui inspirer un sentiment tant soit peu noble. Comme en lui-même il n'avait rien qui pût le faire respecter, il prétendit au moins se faire craindre; et il ne revint à la cour que bien déterminé à ne pas se laisser fléchir, déclarant qu'il regarderait comme ses ennemis ceux qui lui parleraient d'une démarche en ma faveur. Personne n'osa tenir tête à l'un des hommes qui approchaient de plus près de la personne du roi, et tout cet intérêt que l'on prenait à moi se réduisit à me laisser une pension de mille écus sur le Mercure: l'abbé Barthelemi en refusa le brevet; et il fut accordé à un nommé Lagarde, bibliothécaire de madame de Pompadour, et digne protégé de Colin, son homme d'affaires.

Dix ans après, le duc de Choiseul, en dînant avec moi, me rappela nos conversations, auxquelles il aurait bien voulu, disait-il, que nous eussions eu des témoins. Je n'ai pu en donner, de souvenir, qu'une esquisse légère, et telle que ma mémoire, dès long-temps refroidie, a pu me la retracer; mais il faut que la situation m'eût bien vivement inspiré; car il ajouta que de sa vie il n'avait entendu un homme aussi éloquent que je le fus dans ces moments-là, et, à ce propos, « Savez-vous, me dit-il, ce qui empêcha



madame de Pompadour de vous faire rendre le Mercure? ce fut ce fripon de Colin, pour le faire donner à son ami Lagarde. » Ce Lagarde était si mal famé, que dans la société des Menus-Plaisirs où il était souffert, on l'appelait Lagarde-Bioêtre. C'était donc, mes enfants, à Lagarde-Bioêtre que l'on m'avait sacrifié; et le duc de Choiseul m'en faisait l'aveu!

Aussi dépourvu d'instruction que de talent, ce nouveau rédacteur fit si mal sa besogne, que le Mercure décrié tombait, et n'allait plus être en état de payer les pensions dont il était chargé. Les pensionnaires effrayés vinrent me supplier de consentir à le reprendre, et m'offrir d'aller tous ensemble demander qu'il me fût rendu; mais, ayant une fois quitté cette chaîne importune, je ne voulus plus m'en charger. Heureusement Lagarde étant mort, le Mercure fut fait un peu moins mal, et dépérit plus lentement; mais, pour sauver les pensions, il fallut enfin qu'on en fit une entreprise de libraire.



immobiles; et, si le pied nous eût manqué, l'eau du torrent nous eût roulés à mille pas dans un clin d'œil. Nous sortîmes en frémissant, et nous sentîmes les rochers auxquels la digue est appuyée trembler à cent pas de distance.

Quoique bien familiarisé avec le mécanisme du canal, je ne laissai pas d'être émerveillé encore, lorsque du pied de la colline de Béziers, je vis comme un long escalier de huit écluses contiguës, par où les barques descendaient ou montaient avec une égale facilité.

A Béziers, je trouvai un ancien militaire de mes amis, M. de la Sablière, qui, après avoir jou long-temps de la vie de Paris, était venu achever de vieillir dans sa ville natale, et y jouir d'une considération méritée par ses services. Dans l'asyk voluptueux qu'il s'était fait, il nous reçut avec cette hilarité gasconne à laquelle contribuait l'assance d'une fortune honnête, l'état d'une ame libre et calme, le goût de la lecture, un peu de la philosophie antique, et cette salubrité renommér de l'air qu'on respire à Béziers. Il me demanda des nouvelles de la Poplinière, chez lequel nous avions passé ensemble de beaux jours. « Hélas' lui répondis-je, nous ne nous voyons plus; son fatal égoïsme lui a fait oublier l'amitié. Je vais vous confier ce que je n'ai dit à personne:

« Immédiatement après le mariage de ma sœur. j'avais obtenu pour son mari un emploi à Chinon, l'entrepôt du tabac, emploi facile et simple. inire un digne et noble usage. Enfin, j'étais résolu à sacrifier au travail du Mercure huit ou dix
des plus belles années de ma vie, avec l'espérance d'amasser une centaine de mille francs,
auxquels je bornais mon ambition. Or, les loisirs
que m'avait procurés le duc d'Aumont ne me
valurent guère moins dans le même nombre d'années, sans rien prendre sur les plaisirs de mes
sociétés à la ville, ni des campagnes délicieuses
où je passais le temps des trois belles saisons.

Je me compte pas l'avantage d'avoir été reçu à l'Académie française plutôt que je n'aurais dù l'etre en ne faisant que le Mercure. L'intention du duc d'Aumont n'était pas de m'y conduire par la main. Il le fit cependant sans le vouloir, et même en ne le voulant pas.

Jui observé plus d'une fois, et dans les circonstances les plus critiques de ma vie, que, lorsque la fortune a paru me contrarier, elle a mieux tut pour moi, que je n'aurais voulu moi-même, lei me voilà ruiné; et, du milieu de ma ruine, vous allez, mes enfants, voir naître le bonheur le plus égal, le plus paisible, et le plus rarement troublé, dont un homme de mon état se puisse flatter de jouir. Pour l'établir solidement et sur sa base naturelle, je veux dire sur le repos de l'esprit et de l'ame, je commençai par me délivrer de mes inquiétudes domestiques. L'âge ou les maladies, celle sur-tout qui semblait être contagieuse dans ma famille, diminuaient successi-

vement le nombre de ces bons parents que j'avais eu tant de plaisir à faire vivre dans l'aisance. J'avais déja obtenu de mes tantes de cesser tout commerce, et, après avoir liquidé nos dettes, j'avais ajouté des pensions au revenu de mon petit bien. Or, ces pensions, de cent écus chacune, étant réduites au nombre de cinq, il me restait à moi d'abord la moitié de mes mille écus de pension sur le Mercure; j'avais de plus les cinq cents livres d'intérêts de dix mille francs que j'avais employés au cautionnement de M. Odde; j'y ajoutai une rente de cinq cent quarante livres sur le duc d'Orléans, et, du surplus des fonds qui me restaient dans la caisse du Mercure, j'achetai quelques effets royaux. Ainsi, pour mon loyer, mon domestique et moi, je n'avais guère moins de mille écus à dépenser. Je n'en avais jamais dépensé davantage. Madame Geoffrin voulait même que le paiement de mon loyer cessat dès-lors; mais je la priai de permettre que j'essayasse encore un an si mes facultés ne me suffiraient pas, en l'assurant que, si mon loyer me gênait, je le lui avouerais sans rougir. Je ne fus point à cette peine. Bien malheureusement le nombre des pensions que je faisais diminua par la mort de mes deux sœurs qui étaient au couvent de Clermont, et que m'enleva la même maladie dont étaient morts nos père et mère. Peu de temps après je perdis mes deux vieilles tantes, les seules qui me restaient à la maison. La mort



अन्य विक्रम विक्र कि इक्षणा की क्षण विक्रमां कि विक्रमां विक्रमां कि विक्रमां कि विक्रमां कि विक्रमां कि विक्रमां कि विक्रमां विक्रमां कि विक्रमां कि

consents a cipular anima propagation production and distribute an interpretation and distribute an interpretation and distribute an interpretation of the control of the co

Ame and we de quale maniare obligants aver and land and and and another obligants and another barres societies in all another are in another the manner of the discount of the plus another the contract of the plus another a confidence of the plus another a confidence of the plus another another obligant of the discount another obligant of the discount another, occupant of the interest another and another another

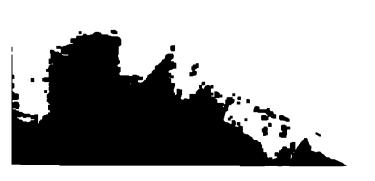

et du Simoïs. La renommée en est due aux muses, leur vrai charme est celui des vers qui les ont célébrés. Ce n'est pas que la cascade de la fontaine de Vaucluse ne soit belle, et par le volume et par les longs bondissements de ses eaux parmi les rochers dont leur chûte est entrecoupée; mais n'en déplaise aux poëtes qui l'ont décrite, la source en est absolument dénuée des ornements de la nature; les deux bords en sont nus, arides, escarpés, sans ombrages; ce n'est qu'au bas de la cascade que la rivière qu'elle forme commence à revêtir ses bords d'une assez riante verdure. Cependant, avant de quitter la source de ses eaux, nous nous assîmes, nous rêvâmes, et, sans nous parler l'un à l'autre, les yeux fixés sur des ruines qui nous semblaient être les restes du château de Pétrarque, nous fûmes nous-mêmes quelques moments dans l'illusion poétique, en croyant voir autour de ces ruines errer les ombres des deux amants qui ont fait la gloire de ces bords.

Mais, ce qui plus réellement est fait pour le plaisir des yeux, ce sont l'enceinte et les dehors d'une petite ville que la rivière de Vaucluse vient embrasser, et dont elle baigne les murs; ce qui l'a fait appeler l'Ile. Nous croyons en effet voir une île enchantée, en nous promenant alentour, sous deux rangs de mûriers, et entre deux canaux d'une eau vive, pure et rapide. De jolis groupes de jeunes juives, qui se promenaient comme nous.

incent-ils, mais nous partous demain. " Alors, suit quatre mots à l'oreille au fidele Dury qui e servait à table, je l'envoyai faire mes paquets; aussitôt, buvant à la sante de mes compagnous voyage, me voilà prêt, leur dis-je, et mous rous demain. Tout le monde applaudit à une solution si leste, et tout le monde but à la santé is voyageurs.

l'est difficile d'imaginer un voyage plus agréa
c. une route superbe, un temps si beau, si

cux, que nous courions la nuit, en dormant,

s piaces baissées. Par-tout, les directeurs, les

reveurs des fermes empressés à nous recevoir;

royais être dans ces temps poétiques, et dans

es beaux climats où l'hospitalité s'exerçait par

es fêtes.

A Bordeaux, je fus accueilli et traité aussi-bieu u'i clait possible, c'est-a-dire qu'on m'y donna e bons diners, d'excellents vins et même des aves de canon des vaisseaux que je visitais. Mais, aoqu'il y cut dans cette ville des gens d'esprit, i ints pour être ainables, je jouis moins de leur manerce que je n'aurais voulu. Un fatal jeu de e, iont la fureur les possedait, noircissuit leur ent et absorbait leur ame. l'avais tous les jours marit d'en voir quelqu'un navré de la perte qu'il avait faite. Ils semblaient ne diner et ne cuper ensemble que pour s'entrégorger au sorui et table; et cette àpre capidité, mèlee aux oussances et aux affections sociales, était pour noi quelque chose de monstrueux.



les grands objets de ce commerce que la guerre faisait languir, mais qui redeviendrait florissant à la paix. A Toulon, le port fut de même l'unique objet de nos pensées. Nous y reconnûmes la main de Louis XIV dans ces établissements superbes où était empreinte sa grandeur, et dans lesquels, soit pour la construction, soit pour l'armement des vaisseaux, tout rappelait encore une puissance respectable.

Ici, ce qui semblait devoir m'en imposer le plus fut ce qui m'étonna le moins. L'une de mes envies était de voir la pleine mer. Je la vis, mais tranquille; et les tableaux de Vernet me l'avaient si fidèlement représentée, que la réalité ne m'en causa aucune émotion; mes yeux y étaient aussi accoutumés que si j'étais né sur ses bords.

Le duc de Villars semblait avoir voulu nous rendre témoins du gala qu'il donnerait chez lui la veille de la Fête-Dieu. En y arrivant le soir, nous y trouvâmes toute la bonne compagnie de la ville, le bal, grand jeu et grand souper.

Le lendemain, le mauvais temps nous priva du spectacle de la procession qu'en nous avait si fort vantée. Nous en vîmes pourtant quelques échantillons: par exemple, un crocheteur ivre, représentant la reine de Saba; un autre, le roi Salomon; trois autres, les rois mages, et tout cela crotté jusqu'aux oreilles. La reine de Saba n'en sautait pas moins en cadence, et le roi Salomon n'en bondissait pas moins derrière la reine In our de drieirs que une duisant de arreiter d'une le our de animée est à ses ufires, je rapris de groit de de proésie, et je compen, iron apière une protes. Teus unesi pour mermont des directies qu'en imprimuit à l'unis me ce inomorabile contre un bomme qui mari-ir d'une châtic de son insolance, unis qui de mesi dien rigenneusement; c'étut de Franc l'ompignan.

अर तामि अनिवार्थिकारण अवस्थानी अर्थार्थिक ताम अर्थः country medicate a Paris, mais suffished concore णा ५ व्याप क्यांमार्ट, में ५ समायते हुंत्यां कुमांनीनेयमस्याः t cette estime, si l'escès de sa vanire, de sa recompaism, the son ambition are Trevail you that मण्यः . भ्रिमीम्प्यापपान्यपामपम् काणम् नीमासः नीमानः त्रसः मयाomes de Manamidan et de Paulaure, accour भाग व र्षे स्वाध्याकीए मामितावीं में के स्वाधि स्वाध्याक में र व ाजारीकः यो अन्ताव कालेक वृक्षीं खेव कुक्तिः एकार्क भार पड़ रिक्सानमार बेटान में इस्तान सुक्रामा राम क्रिया धापपात, ती कर राष्ट्रकार कार केरामाधर रहिमाधुरवयवार ए ां। एकिसमारकः, या कृता malhaun कारकार वी क्रथमें। कां, कांस invergence d'un seigneur de parcrisse l'engurell un president de cour supérieure dans sa ville ा भेतामधार्ककाः तर त्यां वैतामको सक वृत्यान्याकार्ष्ट mente dans rous les points. D'apres l'opinion नाजनीवता क्रमांजार हां काला विन्तु विकास नामी अर्थ विवास है। int de l'Académie Transmise, en me se fin juis મામજન્લ મે નિ જાજાજાજાં: ત્યાં નિજનામાં તમા ૧૯૭૬ કોમામજન भारतक में अभवांने उस इसमें तिलं कि निपर्शतिकारक, में उस अभवांने



marqué un superbe dépit. Deux ans après, l'Académie n'avait pas laissé de lui accorder ses suffrages; et il n'y avait pour lui que de l'agrément dans l'unanimité de son élection; mais, au lieu de la modestie que les plus grands hommes euxmêmes affectaient, au moins en y entrant, il y apporta l'humeur de l'orgueil offensé, avec un excès d'apreté et de hauteur inconcevable. Le malheureux avait conçu l'ambition d'être je ne sais quoi dans l'éducation des enfants de France. Il savait que, dans ses principes de religion, M. le dauphin n'aimait pas Voltaire, et qu'il voyait de mauvais œil l'atelier encyclopédique; il faisait sa cour à ce prince, il croyait s'être rendu recommandable auprès de lui par ses odes sacrées, dont la magnifique édition ruinait son libraire; il croyait l'avoir très-flatté en lui confiant le manuscrit de sa traduction des Géorgiques; il ne savait pas à qui sa vanité avait à faire; il ne savait pas que cette traduction, si péniblement travaillée, en vers durs, raboteux, martelés, sans couleur et sans harmonie, comparée au chesd'œuvre de la poésie latine, était, par le dauphin lui-même, soumise à l'œil moqueur de la critique, et tournée en dérision. Il crut faire un coup de partie, en attaquant publiquement, dans son discours de réception à l'Académie française, cette classe de gens de lettres que l'on appelait philosophes, et singulièrement Voltaire et les encyclopédistes.

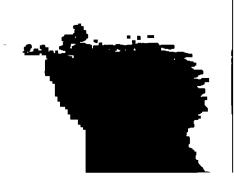

Il venait de faire cette sortie, lorsque je partis pur Bordeaux; et, ce qui n'était guère moins tournant que son arrogance, c'était le succès ju elle avait eu. L'Académie avait écouté en sience cette insolente declamation; le public l'acut applaudie; Pompignan était sorti de la triommant et enflé de sa vaine gloire.

Mais, peu de temps après, commença contre ui la legere escarmouche des Faceties parisiennes; le ce fut l'un de ses amis, le président Barbeau, mu, etant venu me voir, m'apprit que ce penure 1. Je Pompignan était la fuble de Paris. Il me montra les premières feuilles qu'il venait de recevoir; c'étaient les quand, et les pourquoi. Je us la tournure et le ton que prenait la plaisanterie. — « Vous êtes donc l'ami de M. le Franc? .uı demandai-je. — Helas! oui, me dit-il. — Je ous plains donc: car je connais les railleurs qui sont à ses trousses. Voilà les quand et les poursuoi; bientôt les si, les mais, les car vont venir 1 la file: et je vous annonce qu'on ne le quittera point qu'il n'ait passé par les particules » La correction fut encore plus sévère que je n'avais prevu; on se joua de lui de toutes les manières. I voulut se défendre sérieusement; il n'en fut que plus ridicule. Il adressa un mémoire au poi; son mémoire fut baloué. Voltaire pareit rajeunir nour s'égaver à ses dépens; en vers, en prose, sa malice fut plus legère, plus piquante, plus féconde en idees originales et plaisantes qu'elle



n'avait jamais été. Une saillie n'attendait pas l'autre. Le public ne cessait de rire aux dépens du triste le Franc. Obligé de se tenir enfermé chez lui, pour ne pas entendre chanter sa chanson dans le monde, et, pour ne pas se voir montrer au doigt, il finit par aller s'ensevelir dans son château, où il est mort, sans avoir jamais osé reparaître à l'Académie. J'avoue que je n'eus aucune pitié de lui; non-seulement parce qu'il était l'agresseur, mais parce que son agression avait été sérieuse et grave, et n'allait pas à moins, si on l'en avait cru, qu'à faire proscrire nombre de gens de lettres, qu'il dénonçait et désignait comme les ennemis du trône et de l'autel.

Lorsque nous fûmes sur le point, Gaulard et moi, de revenir à Paris: « Allons-nous, me dit-il, retourner par la même route? n'aimeriez - vous pas mieux faire le tour par Toulouse, Montpellier, Nîmes, Avignon, Vaucluse, Aix, Marseille, Toulon, et par Lyon, Genève, où nous verrions Voltaire, dont mon père a été connu? » Vous pensez bien que j'embrassai ce beau projet avec transport, et, avant de partir, j'écrivis à Voltaire.

A Toulouse, nous fûmes reçus par un ami intime de madame Gaulard, M. de Saint-Amand, homme de l'ancien temps pour la franchise et la politesse, et qui, dans cette ville, occupait un très-bon emploi. Pour moi, je n'y retrouvai plus aucune de mes connaissances. J'eus même de la peine à reconnaître la ville, tant les objets de

comparaison, et l'habitude de voir Paris, la rappetissait à mes yeux.

De Toulouse à Béziers, nous filmes occupés à suivre et à observer le canal de Languedoc. Ce fut là véritablement pour moi un objet d'admiration, parce que j'y voyais réunies la grandeur et la simplicité, deux caractères qui ne se moutrent jamais ensemble sans causer de l'étonnement.

La jonction des deux mers, et le commerce de l'une à l'autre, étaient le résultat de deux ou trois grandes idées combinées par le génie. La première était celle d'un amas d'eaux immense, dans l'espèce de coupe que forment des montagnes du côté de Rével, à quelques lieues de Carcassonne, pour être perpétuellement la source et le réservoir du canal. La seconde était le choix d'une éminence inférieure au réservoir, mais dominant d'un côté l'intervalle de ce point-là jusqu'à Toulouse, et de l'autre côté l'espace du même point pasqu'à Béziers, en sorte que les eaux du réservoir, conduites jusque-là par une pente naturelle, s'y mendraient suspendues dans un vaste niveau, et n'auraient plus qu'à s'épancher d'un côté vers Réziers, de l'autre vers Toulouse, pour alimenter le canal et aller déposer les barques dans l'Orbe d'un côté, et de l'autre dans la Garonne. Enfin ,

troisieme et principale idec était la construcn des écluses dans tous les points où les uraient à s'élever ou a descendre; l'efécluses étant, comme l'on sait, de recevoir les barques, et, en se remplissant ou se vidant à volonté, de leur servir comme d'échelons dans les deux sens, soit pour descendre, soit pour monter au niveau du canal.

En vous épargnant les détails de prévoyance et d'industrie où l'inventeur était entré pour rendre intarissable la source des eaux du canal et en mesurer le volume, sans jamais le faire dépendre du cours des rivières voisines, ni communiquer avec elles, je dirai seulement que je ne négligeai aucun de ces détails. Mais le principal objet de mon attention fut le bassin de Saint-Ferréol, la source du canalet le réservoir de ses eaux. Ce bassin, formé comme je l'ai dit, par un cercle de montagnes, a deux mille deux cent vingt-deux toises de circonférence et cent soixante pieds de profondeur. La gorge des montagnes qui l'environnent est fermée par un mu de trente-six toises d'épaisseur. Lorsqu'il est plein. ses eaux s'épanchent en cascade; mais, dans les temps de sécheresse, ces épanchoirs n'en versent plus, et alors c'est du fond du réservoir qu'on les tire. Voici comment : dans l'épaisseur de la digue sont pratiquées deux voûtes, qui, à quarante pieds de distance, se prolongent sous le réservoir. A l'une de ces voûtes sont adaptés verticalement trois tubes de bronze du calibre des plus gros canons, et par lesquels, quand leurs robinets s'ouvrent, l'eau du réservoir tombe dans un aquéduc pratiqué le long de la seconde voûte:

a sarte que, lorsqu'on pénètre jusqu'à ces robiets, on a cent soixante pieds d'eau sur la tête. ions ne laissames pas de nous avancer jusque-là, la lueur du goudron entiamme que notre contetteur portait dans une poèle; car nulle autre voière n'aurait tenu à la commotion de l'air n'excita bientôt sous la voûte l'explosion des aux, quand tout-à-coup, avec un fort levier de er notre bomme ouvrit le robinet de l'un des rois tuyaux, puis celui du second, puis celui du roisieme. A l'ouverture du premier, le plus efmyable tonnerre se lit entendre sous la voûte; t deux fois, comp sur coup, ce mugissement edoubla. Je croyais voir crever le fond du réerroir, et les montagnes des environs s'écrouler ur nos tètes. L'emotion profonde, et, à dire vrai, s fraveur que ce bruit nous avait causée, ne pas empécha point d'aller voir ce qui se pasut sous la seconde voûte. Nous y penetrânies. u bruit de ces tonnerres souterrains; et là eus vimes trois torrents s'elancer par l'ouverze des robinets. Je ne connais dans la nature ucun mouvement comparable à la violence de colonne d'eau qui, en flots d'ecume, s'echapat de ces tubes. L'oril ne pouvait la suivre; ms etourdissement, on ne pouvait la regarder. r bord de l'aquéduc où fuyait ce torrent n'avait me quatre pieds de large; il était revêtu d'une ærre de taille, polie, humide et très-glissante. etuit là que nous etions debout, palissants,



immobiles; et, si le pied nous eût manqué, l'ean du torrent nous eût roulés à mille pas dans un clin d'œil. Nous sortimes en frémissant, et nous sentimes les rochers auxquels la digue est appuyée trembler à cent pas de distance.

Quoique bien familiarisé avec le mécanisme du canal, je ne laissai pas d'être émerveillé encore, lorsque du pied de la colline de Béziers, je vis comme un long escalier de huit écluses contiguës, par où les barques descendaient ou montaient avec une égale facilité.

A Béziers, je trouvai un ancien militaire de mes amis, M. de la Sablière, qui, après avoir joui long-temps de la vie de Paris, était venu achever de vieillir dans sa ville natale, et y jouir d'une considération méritée par ses services. Dans l'asyle voluptueux qu'il s'était fait, il nous reçut avec cette hilarité gasconne à laquelle contribuait l'aisance d'une fortune honnête, l'état d'une ame libre et calme, le goût de la lecture, un peu de la philosophie antique, et cette salubrité renommée de l'air qu'on respire à Béziers. Il me demanda des nouvelles de la Poplinière, chez lequel nous avions passé ensemble de beaux jours. « Hélas! lui répondis-je, nous ne nous voyons plus; son fatal égoisme lui a fait oublier l'amitié. Je vais vous confier ce que je n'ai dit à personne :

a Immédiatement après le mariage de ma sœur, j'avais obtenu pour son mari un emploi à Chinon, l'entrepôt du tabac, emploi facile et simple



t que ma sœur aurait pu conserver, si elle avait rendu son mari. Cet emploi valait cent louis. En nime temps la Poplinière avait obtenu, pour :a de ses parents, l'emploi des traites de Saumr, emploi de receveur comptable, et qui, Ena détail infini et d'une extrême difficulté, ne rainit que donze cents livres. La Poplinière ne aissa pas de me prier d'en accepter l'échange, malléguant la bienséance, vu que son homme, thai, demeurait à Chinon. Comme il me demanius ce service, au nom de l'amitié , je ne balançai pas à le lui rendre. Je tâchai même de me perwaler que les talents de mon beau-frère auraient er ensevelis dans un magasin de tabac; au lieu pe, dans une recette qui demandait un homme marait, vigilant, appliqué, il pourrait se faire vanaître et mériter de l'avancement. Je ne crus àzze pas hui faire tort; et, généreux à ses dépens, r le fus à l'excès ; car l'emploi de Chinon étant fune valeur double de celui de Saumur, la Poinnère m'offrait, pour cet échange, un dédomnagement annuel de douze cents livres; et moi k ne voulus, pour compensation, que le plaisir de l'obliger. Eh bien! ce mince emploi, où mon kan-frère avait rétabli l'ordre, l'activité, l'exacmale, et qu'on lui avait permis de joindre à relai du grenier à sel qu'il avait obtenu depuis, padqu'un, à mon insu, l'a sollicité pour un autre. s mon beau-frère l'a perdu — Et la Poplinière souffert qu'on vous l'ait enlevé? — Que vouliez-

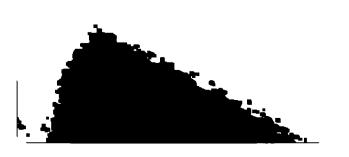

vous qu'il fit? — Et, sandis! était-il sans crédit dans sa compagnie? et du moins ne devait-il pas reconnaître et faire valoir ce que vous aviez fait pour lui? — Que direz-vous donc, ajoutai-je, quand vous saurez que c'est lui-même qui, sans m'en dire un mot, a demandé, sollicité cet emploi pour son secrétaire, et en a dépouillé k mari de ma sœur? — Cela n'est pas possible. — Cela n'est que trop vrai : les fermiers généraux eux-mêmes me l'ont dit. » La Sablière confondu garda quelque temps le silence; et puis : « Mon ami, me dit-il, nous l'avons aimé vous et moi; ne pensons qu'à cela; jetons un voile sur le reste. » En effet, nous ne simes plus que nous retracer l'heureux temps où la Poplinière était pour nous un hôte aimable, et cette galerie mouvante de tableaux et de caractères qui chez lui nous avait passé devant les yeux. « J'en aime encore le souvenir, me dit-il, mais comme d'un songe dont le réveil est sans regrets. »

Montpellier ne nous offrit rien d'intéressant que le Jardin des plantes, encore ne fut-il pour nous qu'une promenade agréable; car nous étions en botanique aussi ignorants l'un que l'autre: mais comme nous nous connaissions en jolies femmes, nous eûmes le plaisir d'en suivre des yeux quelques-unes qui, avec un teint brun. nous semblaient très-piquantes. Ce qu'on distingue en elles, c'est un air éveillé, une démarche leste et un œil agaçant. J'observai singulièrement

qu'elles étaient très-bien chaussées, ce qui par tout pays est un présage heureux.

A Nimes, sur la foi des voyageurs et des artistes, nous nous attendions à être frappés d'admiration; rien ne nous étonna. Il y a des choses dont la renommée exagère si fort la grandeur ou la beauté, que l'opinion qu'on en a eue de loin ne peut plus que décroître lorsqu'on les voit de près. L'amphithéatre ne nous parut point vaste, et la structure ne nous surprit que par sa massive lourdeur. La maison carrée nous fit plaisir à voir, mais le plaisir que fait une petite chose régulièrement travaillée.

Je ne veux pas oublier qu'à Nîmes, dans le cabinet d'un naturaliste appelé Séguier, nous vimes une collection de pierres grises qui, fendues par lits, comme le talc, présentent les deux moitiés d'un poisson incrusté dont la figure est très-distincte; et cela n'est pas merveilleux; mais ce qui l'est pour moi, c'est ce que m'assura ce naturaliste, que ces pierres se trouvent dans les Alpes, et que l'espèce des poissons qu'elles renferment ne se trouve plus dans nos mers.

Quærite, quos agitat mundi labor. (Lucan.)

Nous ne vimes Avignon qu'en passant, pour aller nous extasier à Vaucluse. Mais il fallut encore ici rabattre de l'idée que nous avions du séjour enchanté de Pétrarque et de Laure. Il en est de Vaucluse comme de Castalie, du Pénée

et du Simois. La renommée en est due aux muses, leur vrai charme est celui des vers qui les ont célébrés. Ce n'est pas que la cascade de la fontaine de Vaucluse ne soit belle, et par le volume et par les longs bondissements de ses eaux parmi les rochers dont leur chûte est entrecoupée; mais n'en déplaise aux poëtes qui l'ont décrite, la source en est absolument dénuée des ornements de la nature; les deux bords en sont nus, arides, escarpés, sans ombrages; ce n'est qu'au bas de la cascade que la rivière qu'elle forme commence à revêtir ses bords d'une assez riante verdure. Cependant, avant de quitter la source de ses eaux, nous nous assîmes, nous rêvâmes, et, sans nous parler l'un à l'autre, les yeux fixés sur des ruines qui nous semblaient être les restes du château de Pétrarque, nous fûmes nous-mêmes quelques moments dans l'illusion poétique, en croyant voir autour de ces ruines errer les ombres des deux amants qui ont fait la gloire de ces bords.

Mais, ce qui plus réellement est fait pour le plaisir des yeux, ce sont l'enceinte et les dehors d'une petite ville que la rivière de Vaucluse vient embrasser, et dont elle baigne les murs; ce qui l'a fait appeler l'Ile. Nous croyons en effet voir une île enchantée, en nous promenant alentour, sous deux rangs de mûriers, et entre deux canaux d'une eau vive, pure et rapide. De jolis groupes de jeunes juives, qui se promenaient comme nous,

contaient à l'illusion que nous faisait la beauté il lieu; et d'excellentes truites, de belles écreisses que l'on nous servit à souper dans l'auberge pai terminait cette charmante promenade, firent accéder aux plaisirs de l'imagination et à ceux de a vue, les délices d'un nouveau sens.

Le beau temps, qui depuis Paris avait si agréamement accompagné notre voyage, nous abanconna sur les confins de la Provence. Le pays ma il pleut le plus rarement fut pluvieux pour nous. La ville d'Aix ne fut d'abord sur notre route qu'un passage pour aller voir Marseille et Toulon. Il fallut cependant faire une visite d'usage au gouverneur de la province, qui résidait dans cette ville. Ce gouverneur, l'indigne fils du maréchal de Villars, me reçut avec une politesse çai, dans un autre, m'aurait flatté. Il marqua de l'empressement à nous retenir jusqu'à la Fête-Dieu. Nous nous y refusâmes; mais il nous fit promettre que la veille de cette sète nous serions le retour à Aix, pour voir le lendemain la procession du roi René.

Ce furent pour moi deux objets d'un intérêt tres-vif et d'une attention très-avide que ces deux ports célèbres, celui de Marseille pour le commerce, celui de Toulon pour la guerre; et quoi qu'à Marseille, une ville neuve, très magnifiquement bâtie, fût digne de nous occuper, le peu de temps que nous y fûmes s'employa tout à visiter le port, ses défenses, ses magasins, et tous



entretien. Je lui demandai si Genève avait pris le change sur le vrai motif de cette lettre de Rousseau. « Rousseau, me dit-il, est connu à Genève mieux qu'à Paris. On n'y est dupe, ni de son faux zèle, ni de sa fausse éloquence. C'est à moi qu'il en veut, et cela saute aux yeux. Possédé d'un orgueil outré, il voudrait que, dans sa patrie, on ne parlât que de lui seul. Mon existence l'y offusque; il m'envie l'air que j'y respire, et sur-tout il ne peut souffrir qu'en amusant quelquefois Genève, je lui dérobe à lui les moments où l'on pense à moi. »

Devant partir au point du jour, dès que les portes de la ville étant ouvertes, nous pourrious avoir des chevaux, nous résolûmes avec madame Denis et MM. Hubert et Cramer, de prolonger jusque-là le plaisir de veiller et de causer ensemble. Voltaire voulut être de la partie, et inutilement le pressames-nous d'aller se coucher; plus éveillé que nous, il nous lut encore quelques chants du poëme de Jeanne. Cette lecture avait pour moi un charme inexprimable; car, si Voltaire, en récitant les vers héroïques, affectait. selon moi, une emphase trop monotone, une cadence trop marquée, personne ne disait les vers familiers et comiques avec autant de naturel, de finesse et de grâce; ses yeux et son sourire avaient une expression que je n'ai vue qu'à lui. Hélas! c'était pour moi le chant du cygne, et je ne devais plus le revoir qu'expirant.

-le Saba. L'admirais le sérieux des Provençaux à ex spectacle, et nous cimes grand soin d'imiter 🖛 respect. J'eus pourtant quelquefois bien de la preine à ne pas rire. Je remarquai entre autres I un de ces personnages qui, an bout d'une gaule, portait un chillion blanc, et derrière lui trois autres polissons qui faisaient dans la rue des mourements d'irregues, toutes les fois que l'homme an chiffen blanc renversait son bâton. Je demandai quel était le mystère que cela nous représentait. « Ne voyez-vous pas, me répondit le potable à qui je parlais, que ce sont les trois mages que l'étoile conduit, et qui s'égarent de bour route dès que l'étoile disparait, » Je me contins. Rien n'ôte l'envie de rire comme la peur d'etre lapidé.

Le gouverneur avait exigé de nous de no partir le lendemain de cette lête qu'après avoir diné chez lui. A ce diner, il se piqua d'assembler des gens de mérite. M. de Monclar à leur tête. J'étais prévenu de la plus haute estime pour ce grand magistrat. Je la lui témoignai avec cette ingémuité de sentiment qui ne ressemble point à de la flatterie. Il y parut sensible, et y répondit avec bonté. Presque au sortir de table, je pris congédu duc de l'illars, aussi reconnaissant qu'on peut l'être des attentions et des empressements d'un bomme qu'on n'estime pas.

Sur notre route d'Aix à Lyon, il n'y cut rien de remarquable qu'un trait de bonne foi de l'hô-

tesse de Tain, village voisin de cette côte de l'Hermitage que ses vins ont rendue célèbre. A ce village, pendant que l'on changeait nos chevaux, je dis à l'hôtesse, en lui présentant un louis d'or: « Madame, si vous avez d'excellent vin rouge de l'Hermitage, donnez-m'en six bouteilles, et payez-vous sur ce louis. » Elle me regarda d'un air satisfait de ma confiance. « Du vin rouge excellent, me dit-elle, je n'en ai point; mais du blanc, j'en ai du meilleur. » Je me fiai à sa parole, et ce vin dont elle ne prit que cinquante sous la bouteille, ne se trouva pas moins que du nectar.

Pressés de nous rendre à Genève, nous ne nous donnâmes pas même le temps de voir Lyon, réservant pour notre retour le plaisir d'admirer dans ce grand atelier du luxe les chefs-d'œuvre de l'industrie.

Rien de plus singulier, de plus òriginal que l'accueil que nous fit Voltaire. Il était dans son lit lorsque nous arrivâmes. Il nous tendit les bras; il pleura de joie en m'embrassant, il embrassa de même le fils de son ancien ami M. Gaulard. « Vous me trouvez mourant, nous dit-il; venezvous me rendre la vie ou recevoir mes derniers soupirs? Mon camarade fut effrayé de ce début; mais moi qui avais cent fois entendu dire à Voltaire qu'il se mourait, je fis signe à Gaulard de se rassurer. En effet, le moment d'après, le mourant nous faisant asseoir auprès de son lit: « Mon ami, me dit-il, que

que vous serez ravi d'entendre. C'est M de l'Écluse, le chirurgien-dentiste du seu roi de Pologne, aujourd'hui seigneur d'une terre auprès de Montangis, et qui a bien voulu venir raccommoder les dents irraccommodables de madame Denis. C'est un homme charmant. Mais ne le connaissez-vous pas? — Le seul l'Écluse que je connaisse est, lui dis-je, un acteur de l'ancien Opéra-Comique. — C'est lui, mon ami, c'est lui-même. Si vous le connaissez, vous avez entendu cette chanson du Rémouleur qu'il joue et qu'il chante si bien. » Et à l'instant voilà Voltaire imitant l'Écluse, et avec ses bras nus et sa voix sépulcrale, jouant le Rémouleur et chantant la chanson:

> Je no sais où la mettre Ma jeune fillette; Je no sais où la mettre, Car on me la che....

Nous rions aux échats; et lui toujours sérieusement: « Je l'imite mal, disait-il, c'est M. de l'Échase qu'il faut entendre, et sa chanson de la Fileuse! et celle du Postillon! et la querelle des Ecosseuses evec Vallé! c'est la vérité même. Ah! vous aurez bien du plaisir. Allez voir madame Denis. Moi, tout malade que je suis, je m'en vais me lever pour diner avec vous. Nous mangerous un ombre-chevalier, et nous entendrons M. de l'Échase. Le plaisir de vous voir a suspendu mes maux, et je me seus tout ranimé. » Madame Denis nous reçut avec cette cordialité qui faisait le charme de son caractère. Elle nous présenta M. de l'Écluse; et à dîner Voltaire l'anima, par les louanges les plus flatteuses, à nous donner le plaisir de l'entendre. Il déploya tous ses talents, et nous en parûmes charmés. Il le fallait bien; car Voltaire ne nous aurait point pardonné de faibles applaudissements.

La promenade, dans ses jardins, fut employée à parler de Paris, du Mercure, de la Bastille (dont je ne lui dis que deux mots), du théâtre, de l'Encyclopédie et de ce malheureux le Franc, qu'il harcelait encore; son médecin lui ayant ordonné, disait-il, pour exercice, de courre une heure ou deux, tous les matins, le Pompignan. Il me chargea d'assurer nos amis que tous les jours on recevrait de lui quelque nouvelle facétie. Il fut fidèle à sa promesse.

Au retour de la promenade, il fit quelques parties d'échec avec M. Gaulard, qui, respectueusement, le laissa gagner. Ensuite il revint à parler du théâtre, et de la révolution que mademoiselle Clairon y avait faite. « C'est donc, me dit-il, quelque chose de bien prodigieux que le changement qui s'est fait en elle? — C'est, lui disje, un talent nouveau; c'est la perfection de l'art, ou plutôt, c'est la nature même telle que l'imagination peut vous la peindre en beau. » Alors, exaltant ma pensée et mon expression pour lui faire entendre à quel point, dans les



evers caracteres de ses rôles, elle etait avec crite, et une verite sublime, Camille, Roxane, leximone. Ariane et sur-tout Electre, j'epuisa z peu que j'avais d'éloquence à lui inspirer pour : aron l'enthousiasme dont j'etais plein moimente, et je jouissais, en lui parlant, de l'emotion ; se le lui caussis, lorsqu'entin prenant la parole: Eb bien' mon ami, me dit-il avec transport, Fest comme madame Denis; elle a fait des progres etonnants, incrovables Je voudrais que vous zu vissiez jouer Laire. L'zire, Idame! le talent re va pas plus lom. » Madame Denis jouant Zaire! undame Denis comparee à Claron le tombai le mon haut; tant il est vrai que le goût s'accommode aux objets dont il peut jouir; et que ette sage maxime.

> Quand on n'a pas ce que l'on aime. Il faut aimer ce que l'on a.

est effet non-sculement une leçon de la naerre, mais un moyen qu'eile se menage pour esus procurer des plaisirs.

Yous reprimes la promenade, et, tandis que M, de Voltaire s'entretenant avec Gaulard de son accenne haison avec le pere de ce jeune homme, ausant de mon cote avec madame Denis, je lui appeiais le bon temps.

Le soir, je mis Voltaire sur le chapitre du roi Le Prusse. Il en parla avec une sorte de magnamute froide et en homme qui dedaignait une il m'avait donné l'esquisse. Il voulait faire venir l'Annette et le Lubin véritables. Je le priai de me dispenser de les voir en réalité. Cependant lorsqu'on fit un opéra comique de ce conte, le Lubin et l'Annette de Besons furent invités à venir se voir sur la scène. Ils assistèrent à ce spectacle dans une loge qu'on leur donna, et ils furent fort applaudis.

Mon imagination tournée à ce genre de fiction, était pour moi, à la campagne, une espèce d'enchanteresse, qui, dès que j'étais seul, m'environnait de ses prestiges; tantôt à la Malmaison, au bord de ce ruisseau qui, par une pente rapide, roule du haut de la colline, et, sous des berceaux de verdure, va par de longs détours sillonner des gazons fleuris; tantôt à Croix-Fontaine, sur ces bords que la Seine arrose, en décrivant un demi-cercle immense, comme pour le plaisir des yeux; tantôt dans ces belles allées de Sainte-Assise, ou sur cette longue terrasse qui domine la Seine, et d'où l'œil en mesure au loin le lit majestueux et le tranquille cours.

Dans ces campagnes, on avait la bonté de paraître me désirer, de m'y recevoir avec joie, de ne pas plus compter que moi les heureux jours que j'y passais, de ne jamais me voir m'en aller sans me dire qu'on en avait quelque regret. Pour moi, j'aurais voulu pouvoir réunir toutes mes sociétés ensemble, ou me multiplier pour n'en quitter aucune. Elles ne se ressemblaient pas:

lui représentai que je m'y donnais des licences d'opinion qui effaroncheraient bien du monde. « L'ai connu, me dit-il, une honorable dame qui consessait qu'un jour, après avoir crié à l'insolence, il lui était échappé enfin de dire: Charmant insolent! L'Académie fera de même. »

Avant diner, il me mena faire à Genève quelques visites; et, en me parlant de sa façon de vivre avec les Genevois: « Il est fort doux, me dit-il, d'habiter dans un pays dont les souverains vous envoient demander votre carrosse pour venir diner avec vous. »

Sa maison leur était ouverte; ils y passaient les jours entiers; et, comme les portes de la ville se fermaient à l'entrée de la nuit pour ne s'ouvrir qu'au point du jour, ceux qui soupaient chez lui étaient obligés d'y concher, ou dans les maisons de campagne dont les bords du lac sont converts.

Chemin faisant, je lui demandai comment, presque sans territoire et sans aucune facilité de commerce avec l'étranger, Genève s'était enrichie. « A fabriquer des mouvements de montre, me dit-il, à lire vos gazettes, et à profiter de vos sottises. Ces gens-ci savent calculer les bénéfices de vos emprunts. »

A-propos de Genève, il me demanda ce que je pensais de Rousseau. Je répondis que, dans ses écrits, il ne me semblait être qu'un éloquent sophiste, et, dans son caractère, qu'un faux cy-

28

et plus soigneusement encore les règles de la langue française, en les exerçant tous les jours à l'écrire correctement; l'après-diner, les pinceaux dans les mains de madame de Montulé, les crayons dans les mains de ses filles et de leur gouvernante, et cette occupation égayée par de riants propos, ou par d'agréables lectures, leur servant de récréation; à la promenade, M. de Montulé, excitant la curiosité de ses enfants pour la connaissance des arbres et des plantes, dont il leur faisait faire une espèce d'herbier où étaient expliqués la nature, les propriétés, l'usage de ces végétaux; enfin, dans nos jeux mêmes, d'ingénieuses ruses et des désis continuels pour piquer leur émulation, et rendre l'agréable utile, en insinuant l'instruction jusque dans les amusements: tel était pour moi le tableau de cette école domestique, où l'étude n'avait jamais l'air de la gene, ni l'enseignement l'air de la sévérité.

Vous pensez bien qu'un père et une mère qui instruisaient si bien leurs enfants, étaient trescultivés eux-mêmes. M. de Montulé ne se piquait pas d'être aimable, et se donnait peu de soin pour cela; mais madame de Montulé avait dans l'esprit et dans le caractère ce grain d'honnête coquetterie qui, mêlé avec la décence, donne aux agréments d'une femme plus de vivacité, de brillant et d'attrait. Elle m'appelait philosophe, bien persuadée que je ne l'étais guère; et se jouer de ma philosophie était l'un de ses passe-temps. Je m'en apercevais; mais je lui, en laissais le plaisir.

Avec plus de cordialité, la bonne et toute simple madame de Chalut m'attirait à Saint-Cloud; et, pour m'y retenir, elle avait un charme irrésistible, celui d'une amitié qui, du fond de son cœur, versait dans le mien, sans réserve, ce qu'elle avait de plus caché, ses sentiments les plus intimes et ses intérêts les plus chers. Elle n'était pas nécessaire à mon bonheur, il faut que je l'avoue; mais j'étais nécessaire au sien. Son ame avait besoin de l'appui de la mienne; elle s'y reposait, elle s'y soulageait du poids de ses peines, de ses chagrins. Elle en eut un dont l'horreur est inexprimable: ce fut de voir ses anciens maîtres, ses bienfaiteurs, ses amis, le dauphin, la dauphine, frappés en même temps comme d'une invisible main, et consumés de ce qu'elle appelait un poison lent, se flétrir, sécher et s'éteindre. Ce fut moi qui reçus ses regrets sur cette mort. lente. Elle y mêlait des confidences qu'elle n'a faites qu'à moi seul, et dont le secret me suivra dans le silence du tombeau.

Mais des campagnes où je passais successivement les belles saisons de l'année, Maisons et Croix-Fontaine étaient celles qui avaient pour moi le plus d'attraits. A Croix-Fontaine, ce n'étaient que des voyages; mais toutes les voluptés de luxe, tous les raffinements de la galanterie la plus ingénieuse et la plus délicate y étaient réunis par l'enchanteur Bouret. Il était reconnu pour le plus obligeant des hommes et le plus

étaient tous les deux d'un commerce facile, d'une humeur joviale, avec de l'esprit sans apprêt, chose rare dans leur cité. Cramer jouait, me disait-on, passablement la tragédie; il était l'Orosmane de madame Denis, et ce talent lui valait l'amitié et la pratique de Voltaire, c'est-à-dire des millions. Hubert avait un talent moins utile, mais amusant et très-curieux dans sa futilité. L'on eût dit qu'il avait des yeux au bout des doigts. Les mains derrière le dos, il découpait en profil un portrait aussi ressemblant et plus ressemblant même qu'il ne l'aurait fait au crayon. Il avait la figure de Voltaire si vivement empreinte dans l'imagination, qu'absent comme présent ses ciseaux le représentaient rêvant, écrivant, agissant, et dans toutes ses attitudes. J'ai vu de lui des paysages en découpures sur des feuilles de papier blanc, où la perspective était observée avec un art prodigieux. Ces deux aimables Genevois furent assidus aux Délices le peu de temps que j'y passai.

M. de Voltaire voulut nous faire voir son château de Tornay, où était son théâtre, à un quart de lieue de Genève. Ce fut l'après-dînée le but de notre promenade en carrosse. Tornay était une petite gentilhommière assez négligée, mais dont la vue est admirable. Dans le vallon le lac de Genève, bordé de maisons de plaisance, et terminé par deux grandes villes, au-delà et dans le lointain une chaîne de montagnes de trente

lieues d'étendue, et ce Mont-Blanc chargé de neiges et de glaces qui ne fondent jamais, telle est la vue de Tornay. Là, je vis ce petit théâtre qui tourmentait Rousseau, et où Voltaire se consolait de ne plus voir celui qui était encore plein de sa gloire. L'idée de cette privation injuste et tyrannique me saisit de douleur et d'indignation. Peut-être qu'il s'en aperçut; car plus d'une fois, par ses réflexions, il répondit à ma pensée; et sur la route, en revenant, il me parla de Versailles, du long séjour que j'y avais fait, et des bontés que madame de Pompadour lui avait autrefois témoignées. « Elle vous aime encore, lui dis-je; elle me l'a répété souvent; mais elle est faible, et n'ose pas ou ne peut pas tout ce qu'elle veut; car la malheureuse n'est plus aimée, et peut-être elle porte envie au sort de madame Denis, et voudrait bien être aux Délices. - Qu'elle y vienne, dit-il avec transport, jouer avec nous la tragédie. Je lui ferai des rôles, et des rôles de reine; elle est belle, elle doit connaître le jeu des passions. — Elle connaît aussi, lui dis-je, les profondes douleurs et les larmes amères. — Tant mieux! c'est là ce qu'il nous faut, s'écria-t-il comme enchanté d'avoir une nouvelle actrice. » Et en vérité l'on eût dit qu'il croyait la voir arriver. « Puisqu'elle vous convient, lui dis-je, laissez faire; si le théâtre de Versailles lui manque, je lui dirai que le vôtre l'attend. »

Cette fiction romanesque réjouit la société. On

Vous qui me tenez lieu d'Agrippe et de Mécène.

Ce vers était ainsi parodié:

Vous qui me tenez lieu du Merle et de ma femme.

Or, ce nom de le Merle était un sobriquet donné au comte de Praslin. C'est pourquoi, lorqu'il avait pris pour maîtresse la Dangeville. Grandval, qui l'avait eue, et qu'elle voulait conserver pour suppléant, lui répondit:

> Le merle a trop souillé la cage, Le moineau n'y veut plus rentrer.

On m'avait donc fait un crime auprès du duc de Choiseul de ce vers de la parodie:

Vous qui me tenez lieu du Merle et de ma semme.

Et, dans l'une de nos conférences, il me le cita comme insulte faite à son cousin. J'eus la faiblesse de répondre que ce vers n'était pas de ceux que j'avais sus. « Et comment donc était le vers que vous saviez? demanda-t-il en me pressant. — Je répondis, pour sortir d'embarras :

Vous qui me tenez lieu de ma défunte semme.

— Fi donc, s'écria-t-il, ce vers est plat; l'autre est bien meilleur! il n'y a pas de comparaison. Praslin n'était pas homme à prendre aussi gaiment la plaisanterie. Il avait l'ame basse et triste: et, dans les hommes de ce caractère, l'orgueil blessé est inexorable.

De retour de son ambassade, il fut fait ministre d'état pour les affaires étrangères. Alors, en profond politique, il tint conseil avec d'Argental et sa femme sur les moyens de m'interdire, au moins pour quelque temps encore, l'entrée de l'Académie.

Thomas y remportait les prix d'éloquence, avec une grande supériorité de talents sur tous ses rivaux. On résolut de me l'opposer; et pour cela le comte de Praslin commença par se l'attacher, en le prenant pour secrétaire, et en lui faisant accorder la place de secrétaire-interprète auprès des Ligues suisses. C'était se donner à soi-même l'honorable apparence de protéger un homme de mérite. Ainsi se décorait et croyait s'ennoblir la petitesse de la vengeance que l'on exerçait contre moi; et l'on n'attendait que le moment de mettre Thomas en avant pour me barrer le chemin de l'Académie.

Cependant mes amis et moi, en nous réjouissant du bien qui arrivait à Thomas, nous ne pensions qu'à lever l'obstacle qui, dans l'opinion des académiciens, s'opposait à mon élection. « Tant que l'on croira, me disait d'Alembert, que le roi vous refuserait, on n'osera pas vous élire. D'Argental, Praslin, le duc d'Aumont, assurent que nous essuierions ce refus. Il fant absolument détruire ce bruit-la. »

Rentré en grâce auprès de madame de Pompadour, je lui communiquai ma peine, la suppliant entretien. Je lui demandai si Genève avait pris le change sur le vrai motif de cette lettre de Rousseau. « Rousseau, me dit-il, est connu à Genève mieux qu'à Paris. On n'y est dupe, ni de son faux zèle, ni de sa fausse éloquence. C'est à moi qu'il en veut, et cela saute aux yeux. Possédé d'un orgueil outré, il voudrait que, dans sa patrie, on ne parlât que de lui seul. Mon existence l'y offusque; il m'envie l'air que j'y respire, et sur-tout il ne peut souffrir qu'en amusant quelquefois Genève, je lui dérobe à lui les moments où l'on pense à moi. »

Devant partir au point du jour, dès que les portes de la ville étant ouvertes, nous pourrions avoir des chevaux, nous résolûmes avec madame' Denis et MM. Hubert et Cramer, de prolonger jusque-là le plaisir de veiller et de causer ensemble. Voltaire voulut être de la partie, et inutilement le pressames-nous d'aller se coucher; plus éveillé que nous, il nous lut encore quelques chants du poëme de Jeanne. Cette lecture avait pour moi un charme inexprimable; car, si Voltaire, en récitant les vers héroïques, affectait, selon moi, une emphase trop monotone, une cadence trop marquée, personne ne disait les vers familiers et comiques avec autant de naturel, de finesse et de grâce; ses yeux et son sourire avaient une expression que je n'ai vue qu'à lui. Hélas! c'était pour moi le chant du cygne, et je ne devais plus le revoir qu'expirant.

Nos adicux mutucks furent attendris jusqu'aux introces, mais beaucoup plus de mon côte que du son : cela devait être; car, independamment de ma reconnaissance et de tous les motifs que j'aveis de l'aimer, je le laissais dans l'exil.

A Lyon, nous donnâmes un jour à la famille de Fleurieu, qui m'attendait à la Tourette, sa maison de campagne. Les deux jours suivants arent employes à voir la ville; et, depuis la filature de l'or avec la soie jusqu'à la perfection des alta riches tissus, nous suivimes rapidement toutes es operations de l'art qui faisait la richesse de cette ville florissante. Les ateliers, l'hôtel-devalle, et bel hôpital de la Charité, la hibliothèque des resures, le couvent des chartreux, la salle de apectacle partagérent notre attention.

Lai, je me rappelle qu'à mon passage pour alter a Genève, la demoiselle Destouche, directrice du spectacle, m'avait fait demander laquelle de mes tragedies je voulais que l'on donnât à mon retour. Je fus sensible à cette honnétete; mais je me homai à lui en rendre grâces; et je lui demandai pour mon retour, celle des tragedies de l'oltaire que ses acteurs jouaient le mieux. Ils donnérent Alaire.

Tandis que ma philosophie epicarienne s'egarait en province, la baine de mes ennemis ne condormait pas à Paris L'appris, en y arrivant, que d'Argental et sa femme faisaent courir le benit que j'etais perdu dans l'esprit du roi, et que l'Académie aurait beau m'élire, sa majesté refuserait son agrément à mon élection. Je trouvai mes amis frappés de cette opinion; et, si j'avais eu autant d'impatience qu'ils en avaient euxmêmes de me voir à l'Académie, j'aurais été bien malheureux. Mais, en les assurant qu'en dépit de l'intrigue j'obtiendrais cette place d'où l'on voulait m'exclure, je leur déclarai qu'au surplus je serais encore assez fier si je la méritais même sans l'obtenir. Je m'appliquai donc à finir ma traduction de la Pharsale et ma Poétique française; je mis l'Épitre aux Poètes au concours de l'Académie, et, à mesure que les éditions de mes Contes se succédaient, j'en faisais de nouveaux.

Le succès de l'Épttre aux Poètes sut tel que Voltaire l'avait prédit; mais ce ne sut pas sans dissiculté qu'elle l'emporta sur deux ouvrages estimables qui lui disputaient le prix : l'un était l'Épttre au Peuple, de Thomas; l'autre, l'Épttre de l'abbé Delille sur les avantages de la retraite pour les Gens de lettres. Cette circonstance de ma vie sut assez remarquable pour nous occuper un moment.

A peine avais-je mis mon épître au concours, lorsque Thomas, selon sa coutume, vint me communiquer celle qu'il y allait envoyer. Je la trouvai belle, et d'un ton si noble et si ferme, que je crus au moins très-possible qu'elle l'emportât sur la mienne. « Mon ami, lui dis-je, après l'avoir entendue et fort applaudie, j'ai de mon côté une



donner, nous ayons à produire la preuve que ces boules ne viennent pas de nous. » Après avoir donc bien laissé d'Olivet et les autres fourbes éclater en murmures contre les malveillants; « Ce n'est pas moi, dit Duclos, en ouvrant la main, qui ai donné une boule noire; car j'ai heureusement gardé la mienne, et la voilà. — Ce n'est pas moi non plus, dit d'Alembert, voici la mienne.» Watelet et Saurin dirent la même chose en montrant les leurs. A ce coup de théâtre, la confusion retomba sur les auteurs de l'artifice. D'Olivet eut la naïveté de trouver mauvais qu'on eût paré le coup en retenant ses boules noires, alléguant les lois de l'Académie sur le secret inviolable du scrutin. « M. l'abbé, lui dit d'Alembert, la première des lois est celle de la désense personnelle; et nous n'avions que ce moyen d'éloigner de nous le soupçon dont on a voulu nous charger. »

Ce trait de prévoyance de la part de Duclos fut connu dans le monde, et les d'Olivets, pris à leur piége, furent la fable de la cour.

Enfin, l'impression de ma Poétique étant achevée, je priai madame de Pompadour d'obtenir du roi qu'un ouvrage qui manquait à notre littérature lui fût présenté. C'est, lui dis-je, une grâce qui ne coûtera rien au roi ni à l'État, et qui prouvera que je suis bien voulu et bien reçu du roi. Je dois ce témoignage à la mémoire de cette femme bienfaisante, qu'à ce moyen facile et simple de décider publiquement le roi en ma

convient; mais la troisième nous tourne la tête. C'est l'ouvrage d'un jeune fou, plein de verve et d'audace, qui ne ménage rien, qui brave tous les préjugés littéraires, qui parle des poëtes en poëte et qui les peint tous de leurs propres couleurs, avec une pleine franchise; ose louer Lucain et censurer Virgile, venger le Tasse des mépris de Boileau, apprécier Boileau lui-même et le réduire à sa juste valeur. D'Olivet en est furieux; il dit que l'Académie se déshonore, si elle couronne cet insolent ouvrage, et je crois cependant qu'il sera couronné. » Il le fut; mais, lorsque je me présentai pour recevoir le prix, d'Olivet jura qu'il ne me le pardonnerait de sa vie.

Ce fut, je crois, dans ce temps-là que je publiai ma traduction de la Pharsale: des-lors, la rhétorique et la poétique se partagèrent mes études; et mes Contes, par intervalles, leur dérobèrent quelques moments.

C'était sur-tout à la campagne que cette manière de rêver m'était favorable, et quelquesois l'occasion m'y faisait rencontrer d'assez heureux sujets. Par exemple, un soir à Besons, où M. de Saint-Florentin avait une maison de campagne, étant à souper avec lui, comme on me parlait de mes *Contes*: « Il est arrivé, me dit-il, dans ce village, une aventure dont vous feriez peut-être quelque chose d'intéressant. » Et, en peu de mots, il me raconta qu'un jeune paysan et une jeune

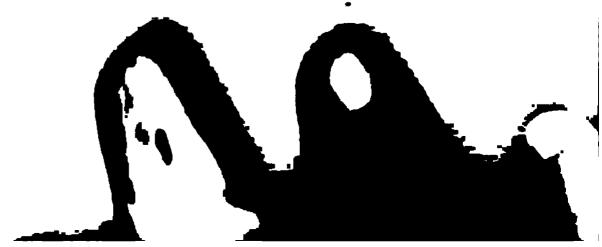

paysanne, cousins germains, hisant l'amour ensamble, la fille s'était trouvée grosse: que, ni le cure, ni l'official, na voulant leur permettre de se marier, ils avaient eu recours à lui, et qu'il avait eté obligé de leur faire venir la dispense de Rome. Je convins qu'en effet ce sujet, mis en auvre, pouvait avoir son intérêt La mit quand je fus seul, il me revint dans la pensée, et s'empara de mes esprits, si bien que, dans une beure, tous les tableaux, toutes les sceuss et les persourages eux-mêmes, tels que je les ai peints. en furent dessinés et comme presents à mes veux. Dans ce temps-lit, le style de ce genre d'écrits na me coûtait aucune peine; il confait de source. et, des que le conte etait bien conçu dans ma tete, il était écrit du lieu de dormir, je révai toute la muit à celui-ci. Je voyais, j'entendais parler Immette et Lubin aussi distinctement que si cette fiction aut été le souvenir tout frais encore de ce que j'aurais vu la veille. En me levant au point du jour, je n'eus donc qu'à repandre rapidement sur le papier ce que j'avais révé; et mon conte fut fait tel qu'il est imprimé.

L'après-diner, avant la promenade, on me demanda, comme on fuissit souvent à la campagne, si je n'avais pas quelque chose à line, et je lus Ammette et Lubin. Je ne puis exprimer quelle fut la surprise de toute la societe, et singulièrement la joie de M. de Saint-Florentin, de voir comme en si peu de temps j'avais peint le tableau dont il m'avait donné l'esquisse. Il voulait faire venir l'Annette et le Lubin véritables. Je le priai de me dispenser de les voir en réalité. Cependant lorsqu'on fit un opéra comique de ce conte, le Lubin et l'Annette de Besons furent invités à venir se voir sur la scène. Ils assistèrent à ce spectacle dans une loge qu'on leur donna, et ils furent fort applaudis.

Mon imagination tournée à ce genre de fiction, était pour moi, à la campagne, une espèce d'enchanteresse, qui, dès que j'étais seul, m'environnait de ses prestiges; tantôt à la Malmaison, au bord de ce ruisseau qui, par une pente rapide, roule du haut de la colline, et, sous des berceaux de verdure, va par de longs détours sillonner des gazons fleuris; tantôt à Croix-Fontaine, sur ces bords que la Seine arrose, en décrivant un demi-cercle immense, comme pour le plaisir des yeux; tantôt dans ces belles allées de Sainte-Assise, ou sur cette longue terrasse qui domine la Seine, et d'où l'œil en mesure au loin le lit majestueux et le tranquille cours.

Dans ces campagnes, on avait la bonté de paraître me désirer, de m'y recevoir avec joie, de ne pas plus compter que moi les heureux jours que j'y passais, de ne jamais me voir m'en aller sans me dire qu'on en avait quelque regret. Pour moi, j'aurais voulu pouvoir réunir toutes mes sociétés ensemble, ou me multiplier pour n'en quitter aucune. Elles ne se ressemblaient pas:

ense chacung d'édies await pour moi, ses dédices

in. Militatison, apparenanti alors à Mi Pasiournose; d'était la sociate du madaine flavance et l'ai di asser du quels étraits lieus d'amitier, du recoursesance, unar, court y était quocloppe La enuna qui m'à le plus chair après une mons, d'éest madaine flavant l'île somblait anoir inspire eus ses amis le tambre interêt qu'élle preusit moi. Limar et être aime dans cette sociate insme était une vie biéntuelle

L Samto-Lesiso, char malameda Muntille, Lamine in affilit pass saus reserves at saus defiances. itais joung, et de jounes teumnes crevaient deon न्योञ्चलका कावर पाया कि पायम देशक, वि मंत्रकार wee deless qui una liberte unsurve et: respectueurenent, timide; mais dans cette contrainte màno. : · await is no sais quai, de delicat et de paquant Laileurs, la via requirere at agresinement ap-व्यवसम्बद्ध वृत्ताच्या विकास के अवस्था के अवस्था विकास के अवस्था क क्रमां, ६४, हवाच वर्ष पाव भागान दशासामामाधिकाता acapesa rendre l'instruction, imile et attrapante war leurs aniantsi, l'un taisant; pour our de sa. man or current antique des Memoures de l'Acon लेलाक लंहर प्रेरेट्साइटर, वेदाम: वि द्याकवालय पाम द्यामहरू. ેખાજન નોજન્સન્સાદ વાં, પ્લવામાન્યાદ *ે. દીકદેશનજ ભારામાની* દ e Buffon, à ce qui, sans dunger, et avec bren-क्तारक, व्यापकार वस वेराल है। क्रा व्यापः पाक नाकिस्य rne attendice aux deux tilles, leur concumut mounted in Economic landing thing in microet plus soigneusement encore les règles de la langue française, en les exerçant tous les jours à l'écrire correctement; l'après-diner, les pinceaux dans les mains de madame de Montulé, les crayons dans les mains de ses filles et de leur gouvernante, et cette occupation égayée par de riants propos, ou par d'agréables lectures, leur servant de récréation; à la promenade, M. de Montulé, excitant la curiosité de ses enfants pour la connaissance des arbres et des plantes, dont il leur faisait faire une espèce d'herbier où étaient expliqués la nature, les propriétés, l'usage de ces végétaux; enfin, dans nos jeux mêmes, d'ingénieuses ruses et des défis continuels pour piquer leur émulation, et rendre l'agréable utile, en insinuant l'instruction jusque dans les amusements: tel était pour moi le tableau de cette école domestique, où l'étude n'avait jamais l'air de la gène, ni l'enseignement l'air de la sévérité.

Vous pensez bien qu'un père et une mère qui instruisaient si bien leurs enfants, étaient trèscultivés eux-mêmes. M. de Montulé ne se piquait pas d'être aimable, et se donnait peu de soin pour cela; mais madame de Montulé avait dans l'esprit et dans le caractère ce grain d'honnète coquetterie qui, mêlé avec la décence, donne aux agréments d'une femme plus de vivacité, de brillant et d'attrait. Elle m'appelait philosophe, bien persuadée que je ne l'étais guère; et se jouer de ma philosophie était l'un de ses passe-temps. Je m'en apercevais; mais je lui, en laissais le plaisir.

Voilà ma position. A-présent dites-moi ce que vous feriez à ma place. — Est-ce bien sérieuse-ment, lui dis-je, que vous me consultez? — Oui, me dit-il en souriant, et de l'air d'un homme qui avait pris son parti. — Eh bien! lui dis-je, à votre place, je ferais ce que vous ferez. — Non, sans détour, que feriez-vous? — Je ne sais pas, lui dis-je, me donner pour exemple; mais ne suis-je pas votre ami? n'êtes-vous pas le mien? — Oui, me dit-il, je ne m'en cache pas.

Je l'ai dit à la terre, au Ciel, à Gusman même.

Eh bien! repris-je, si j'avais un fils, et s'il avait le malheur de servir contre son ami la haine d'un Gusman, je lui..... N'achevez pas, me dit Thomas en me serrant la main, ma réponse est faite et bien faite. — Eh! mon ami, lui disje, croyez-vous que j'en aie douté? — Vous êtes cependant venu vous en assurer, me dit-il avec un doux reproche. - Non certes, répondis-je, ce n'est pas pour moi que j'en ai voulu l'assurance, mais pour des gens qui ne connaissent pas votre ame aussi-bien que je la connais. — Dites-leur, reprit-il, que si jamais j'entre à l'Académie, ce sera par la belle porte. Et à l'égard de la fortune, j'en ai si peu joui, et m'en suis passé si long-temps, que j'espère bien n'avoir pas désappris à m'en passer encore. » A ces mots, je fus si ému que je lui aurais cédé la place, s'il avait voulu l'accepter, et s'il l'avait pu décemment;

magnifique; on ne parlait que de la grâce qu'il savait mettre dans sa manière d'obliger. Hélas! vous allez bientôt voir dans quel abyme de malheurs l'entraîna ce penchant aimable et funeste. Cependant, comme il réunissait deux grandes places de finance, celle de fermier-général et celle de fermier des postes; comme il avait d'ailleurs, par ses relations et par la voie des courriers, toute facilité de se procurer, pour sa table, ce qu'il y avait de plus exquis et de plus rare dans le royaume, qu'il recevait de tous côtés des présents de ses protégés, dont il avait fait la fortune, ses amis ne voyaient dans ses profusions que les effets de son crédit et l'usage de ses richesses.

Mais madame Gaulard, qui vraisemblablement voyait mieux et plus loin que nous dans les affaires de son ami, et qui s'affligeait des dépenses où se répandait sa fortune, ne voulant plus en être ni l'occasion, ni le prétexte, avait pris à Maisons, sur la route de Croix-Fontaine, une maison simple et modeste, où elle vivait habituellement solitaire, avec une nièce d'un naturel aimable et d'une gaîté de quinze ans. J'ai peint le caractère de madame Gaulard dans l'un des contes de la Veillée, où sous le nom d'Ariste, je me suis mis en scène. Ce caractère uni, simple, doux, naturel, et d'une égalité paisible, s'était si aisément accommodé du mien, qu'à peine m'eut-elle connu à Paris et à Croix-Fontaine, elle me désira pour

dre son silence pour un congé, et il se retira. Cètte conduite acheva de faire connaître son caractère; et, du côté même de la fortune, il ne perdit rien à s'être conduit en honnête homme. Le roi lui en sut gré; et non-seulement il obtint dans la suite une pension de deux mille livres sur le trésor royal, mais un beau logement au Louvre, que lui fit donner le comte d'Angiviller, son ami et le mien.

Vous venez de voir, mes enfants, à travers combien de difficultés j'étais arrivé à l'Académie; mais je ne vous ai pas dit quelles épines la vanité du bel-esprit avait semées sur mon chemin.

Durant les contrariétés que j'éprouvais, madame Geoffrin était mal à son aise; elle m'en parlait quelquesois du bout de ses lèvres pincées; et, à chaque nouvelle élection qui reculait la mienne, je voyais qu'elle en avait du dépit. « Eh bien! me disait-elle, il est donc décidé que vous n'en serez point? » Moi qui ne voulais pas qu'elle en fût tracassée, je répondais négligemment « que c'était le moindre de mes soucis; que l'auteur de la Henriade, de Zaire, de Mérope, n'avait été de l'Académie qu'à cinquante ans passés; que je n'en avais pas quarante; que j'en serais peutêtre quelque jour; mais qu'au surplus bien d'honnêtes gens, et d'un mérite distingué, se consolaient de n'en pas être, et que je m'en passerals comme eux. Je la suppliais de ne pas s'en inquiéter plus que moi. » Elle ne s'en inquiétait

Vous qui me tenez lieu d'Agrippe et de Mécène.

Ce vers était ainsi parodié:

Vous qui me tenez lieu du Merle et de ma femme.

Or, ce nom de le Merle était un sobriquet donné au comte de Praslin. C'est pourquoi, lorsqu'il avait pris pour maîtresse la Dangeville, Grandval, qui l'avait eue, et qu'elle voulait conserver pour suppléant, lui répondit:

> Le merle a trop souillé la cage, Le moineau n'y veut plus rentrer.

On m'avait donc fait un crime auprès du duc de Choiseul de ce vers de la parodie :

Vous qui me tenez lieu du Merle et de ma femme.

Et, dans l'une de nos conférences, il me le cita comme insulte faite à son cousin. J'eus la faiblesse de répondre que ce vers n'était pas de ceux que j'avais sus. « Et comment donc était le vers que vous saviez? demanda-t-il en me pressant. — Je répondis, pour sortir d'embarras:

Vous qui me tenez lieu de ma défunte femme.

— Fi donc, s'écria-t-il, ce vers est plat; l'autre est bien meilleur! il n'y a pas de comparaison. » Praslin n'était pas homme à prendre aussi galment la plaisanterie. Il avait l'ame basse et triste; et, dans les hommes de ce caractère, l'orgueil blessé est inexorable.

me dit-il, avez-vous oublié que chez madame Dubocage, un soir, étant assis auprès de madame de Villaumont, vous ne cessâtes, l'un et l'autre, de me regarder et de rire en vous parlant à l'oreille. Assurément c'était de moi que vous riiez, et je ne sais pourquoi, car ce jour-là je n'étais pas plus ridicule que de coutume. »

« Heureusement, lui dis-je, ce que vous rappelez m'est très-présent : voici le fait. Madame de Villaumont vous voyait pour la première fois; et, comme on faisait cercle autour de vous, elle me demanda qui vous étiez. Je vous nommai. Elle qui connaissait, dans les gardes-françaises, un officier de votre nom, me soutint que vous n'étiez pas M. de Marivaux. Son obstination me divertit; la mienne lui parut plaisante; et en me décrivant la figure du Marivaux, qu'elle connaissait, elle vous regardait; voilà tout le mystère. - Oui, me dit-il ironiquement, la méprise était fort risible! cependant vous aviez tous deux un certain air malin et moqueur que je connais bien, et qui n'est pas celui d'un badinage simple. ---Très-simple était pourtant le nôtre, et très-innocent, je vous jure. Au surplus, ajoutai-je, c'est la vérité toute nue. J'ai cru vous la devoir, m'en voilà quitte; et, si vous ne m'en croyez pas, ce sera moi, Monsieur, qui aurai à me plaindre de vous. » Il m'assura qu'il m'en croyait; et il ne laissa pas de dire à madame Geoffrin qu'il n'avait pris cette explication que pour une manière

de savoir du roi s'il me serait favorable. Elle eut la bonté de le lui demander, et sa réponse fut que, si j'étais élu, il agréerait mon élection. « Je puis donc, madame, lui dis-je, en assurer l'Académie? — Non, me dit-elle, non, vous me compromettriez; il faut seulement dire que vous avez lieu d'espérer l'agrément du roi. — Mais, madame. insistai-je, si le roi vous a dit formellement.... — Je sais ce que le roi m'a dit, reprit-elle avec vivacité; mais sais-je ce que là-haut on lui fera dire? » Ces mots me fermèrent la bouche, et je revins contrister d'Alembert en lui rendant compte de mon voyage.

Quand il eut bien pesté contre les ames faibles, il fut décidé entre nous de m'en tenir à annoncer des espérances, mais d'un ton à laisser entendre qu'elles étaient fondées; et, en effet, la mort de Marivaux, en 1763, laissant une place vacante, je fis les visites d'usage, de l'air d'un homme qui n'avait rien à craindre du côté de la cour. Cependant, cette inquiétude de madame de Pompadour, sur ce qu'on ferait dire au roi, me tracassait; je cherchais dans ma tête quelque moyen de m'assurer de lui; je crus en trouver un; mais dans ce moment-là je ne pouvais en faire usage. Ma Poétique s'imprimait : il me fallait encore quelques mois pour la mettre au jour, et c'était l'instrument du dessein que j'avais formé. Heureusement l'abbé de Radonvilliers, ci-devant sousprécepteur des enfants de France, se présenta en

rnême temps que moi pour la place vacante; et c'était faire une chose agréable à M. le dauphin, peut-être au roi lui-même, que de lui céder cette place. l'allai donc à Versailles déclarer à mon concentrent que je me retirais. I'y avais peu de mérite, il l'aurait emporté sur moi; et telle était sa modestie qu'il fut sensible à cette déférence, comme s'il n'avait dù qu'à moi tous les suffrages qu'il réunit en sa faveur.

Une circonstance bien remarquable de cette élection fut l'artifice qu'employèrent mes ennemis et ceux de d'Alembert et de Duclos, pour nous rendre odieux à la cour du dauphin. Ils avaient commencé par répandre le bruit que mon parti serait contraire à l'abbé de Radonvilliers. et que si, dans le premier scrutin, il obtenuit la pluralité, au moins dans le second n'échapperaitil pas à l'injure des boules noires. Cette prediction faite, il ne s'agissait plus que de la vérifier; et voici comment ils s'y prirent. Il y avait à l'Académie quatre hommes désignés sous le nom de philosophes, étiquette odiense dans ce temps-là Ces académiciens notés etaient Duclos, d'Alembest. Saurin, et Watelet. Les dignes chefs du parti contraire, d'Olivet, Batteux, et vraisemblablement Paulmi et Séguier, complottèrent de donner euxmêmes des boules noires qu'on ne manquerait pas d'attribuer aux philosophes; et en effet quatre boules noires se trouvèrent dans le scrutin.

Grand étonnement, grand murmure de la part

voir quel en est l'objet. — Madame, dit l'abbé Raynal, je trouve que M. Marmontel a raison. — Ne voyez-vous pas, reprit-elle, qu'il ne veut le savoir que pour en plaisanter et pour en faire un conte? — Non, Madame, je vous promets d'en garder le silence dès que j'aurai su ce que c'est. — Ce que c'est! toujours votre livre et votre fureur de citer. Ne l'ai-je point là votre livre? — Oui, Madame, il est là. — Voyons cette chanson du président que vous avez citée à-propos des chansons à boire. La voici:

Venge-moi d'une ingrate maîtresse, etc.

De qui la tenez-vous cette chanson? — De Géliote. — Eh bien! Géliote ne vous l'a pas donnée telle qu'elle est, puisqu'il faut vous le dire. Il y a un O que vous en avez retranché. — Un O. Madame! — Eh! oui, un O. N'y a-t-il pas un vers qui dit, que d'attraits? — Oui, Madame.

## Que d'attraits! dieux! qu'elle était belle!

Justement, c'est-là qu'est la faute. Il fallant dire: O Dieux! qu'elle était belle! — Eh! Madame, le sens est le même. — Oui, Monsieur; mais lors que l'on cite, il faut citer fidèlement. Chacun est jaloux de ce qu'il a fait; cela est naturel. Le président ne vous a pas prié de citer sa chanson. — Je l'ai citée avec éloge. — Il n'y fallait donc rien changer. Puisqu'il y avait mis, ô Dieux! cela lui plaisait davantage. Que vous avait-il fait pour

iomian, nons avons à produire la preuve que ces nome ainque « auou ab acq duantiair an aluroc ione bien laisse d'Olivet et les autres fourbes eciater en murmures contre les malveillants: « Ce n'est pas moi, dit Durlos, en ouvrant la main. qui ai donné une boule noire; car j'ai heureusement gardé la mienne, et la voila. — Ce n'est vas moi non plus, dit d'Alembert, voici la mienne » Watelet et Saurin dirent la même chose en montrant les leurs. A ce coup de theâtre, la confusion retomba sur les auteurs de l'artifice. D'Olivet eut la maiveté de trouver mauvais qu'on eût paré le coup en retenant ses boules noires, alleguent les lors de l'Academie sur le secret inviolable du scrutin. a M. l'abbe, lui dit d' Hembert, la première ies lois est celle de la défense personnelle; et nous n'avions que ce moyen d'eloignes de nous le soupçon dont on a voulu nous charger. »

Ce trait de prévoyance de la part de Duclos ut commu dans le monde, et les d'Olivets, pris 1 leur piège, furent la fable de la cour:

Entin. l'impression de ma Poetique étant achavee, je prini mulame de Pompulour d'obtenir in roi qu'un ouvrage qui manquait à notre lib-terature lui fût presente. C'est, lui dis-je, une grâce qui ne coûtere rien au roi ni à l'Etat, et qui prouvere que je suis bien voulu et bien reçu in roi. Is dois ce temoignage à la mémoire de cette femme bienfaisante, qu'à ce moven ficile se simple de décider publiquement le roi en une

faveur, son beau visage fut rayonnant de joie. « Volontiers, me dit-elle, je demanderai pour vous au roi cette grâce, et je l'obtiendrai. » Elle l'obtint sans peine, et en me l'annonçant : « Il faut, me dit-elle, donner à cette présentation toute la solennité possible, et que le même jour toute la famille royale et tous les ministres reçoivent votre ouvrage de votre main. »

Je ne confiai mon secret qu'à mes amis intimes; et, mes exemplaires étant bien magnifiquement reliés (car je n'y épargnai rien), je me rendis un samedi au soir à Versailles avec mes paquets. En arrivant, je fis prier, par Quesnai, madame de Pompadour de disposer le roi à me bien recevoir.

Le lendemain, je fus introduit par le duc de Duras. Le roi était à son lever. Jamais je ne l'ai vu si beau. Il reçut mon hommage avec un regard enchanteur. J'aurais été au comble de la joie, s'il m'eût dit trois paroles; mais ses yeux parlèrent pour lui. Le dauphin, que l'abbé de Radonvilliers avait favorablement prévenu, voulut bien me parler. « J'ai oui dire beaucoup de bien de cet ouvrage, me dit-il; j'en pense beaucoup de l'auteur. » En me disant ces mots, il me navra le cœur de tristesse, car je lui vis la mort sur le visage et dans les yeux.

Dans toute cette cérémonie le bon duc de Duras fut mon conducteur, et je ne puis dire avec quel intérêt il s'empressa à me faire bien accueillir.



Lorsque je descendis chez madame de Pompadour, à qui j'avais déja présenté mon ouvrage, « Allez-vous-en, me dit-elle, chez M. de Choiseul, lui offrir son exemplaire, il vous recevra bien; et laissez-moi celui de M. de Praslin; je le lui offrirai moi-même. »

Après mon expédition, j'allai bien vîte annoncer à d'Alembert et à Duclos le succès que je venais d'avoir, et le lendemain je fis présent de mon livre à l'Académie. J'en distribuai des exemplaires à ceux des académiciens que je savais bien disposés pour moi. Mairan disait que cet ouvrage était un pétard que j'avais mis sous la porte de l'Académie pour la faire sauter, si on me la fermait; mais toutes les difficultés n'étaient pas encore applanies.

Duclos et d'Alembert avaient eu je ne sais quelle altercation en pleine Académie, au sujet du roi de Prusse et du cardinal de Bernis; ils étaient brouillés tellement qu'ils ne se parlaient point; et, au moment où j'allais avoir besoin de leur accord et de leur bonne intelligence, je les trouvais ennemis l'un de l'autre. Duclos, le plus brusque des deux, mais le moins vif, était aussi le moins piqué. L'inimitié d'un homme tel que d'Alembert lui était pénible; il ne demandait qu'à se réconcilier avec lui; mais il voulait obtenir par moi que d'Alembert fit les avances.

« Je suis indigné, me dit-il, de l'oppression sous laquelle vous avez gémi, et de la persécution



sourde et lâche que vous éprouvez encore. Il est temps que cela finisse. Bougainville est mourant; il faut que vous ayez sa place. Dites à d'Alembert que je ne demande pas mieux que de vous l'assurer; qu'il m'en parle à l'Académie, nous arrangerons votre affaire pour la prochaine élection. »

D'Alembert bondit de colère quand je lui proposai de parler à Duclos. « Qu'il aille au diable, me dit-il, avec son abbé de Bernis: je ne veux pas plus avoir affaire à l'un qu'à l'autre. — En ce cas-là, je renonce à l'Académie; mon seul regret, lui dis-je, est d'y avoir pensé. — Pourquoi donc? reprit-il avec chaleur; est-ce que pour en être vous avez besoin de Duclos? — Et de qui n'aurais-je pas besoin, lorsque mes amis m'abandonnent, et que mes ennemis sont plus ardents à me nuire et plus agissants que jamais? Ah! ceux-là parleraient au diable pour m'ôter une seule voix; mais ce que j'ai dit autrefois en vers, je l'éprouve moi-même:

L'amitié se rebute, et le malheur la glace; La haine est implacable, et jamais ne se lasse.

— Vous serez de l'Académie malgré vos ennemis, reprit-il. — Non, monsieur, non, je n'en serai point, et je ne veux point en être. Je serais balloté, supplanté, insulté par un parti déja trop nombreux et trop fort. J'aime mieux vivre obscur; pour cela, grâce au ciel, je n'aurai besoin de



personne. — Mais, Marmontel, vous vous fâchez, je ne sais pas pourquoi.... — Ah! je le sais bien, moi? l'ami de mon cœur, l'homme sur qui je comptais le plus au monde, n'a que deux mots à dire pour me tirer de l'oppression..... - Eh bien! morbleu, je les dirai: mais rien ne m'a tant coûté en ma vie. - Duclos a donc des torts bien graves envers vous? — Comment, vous ne savez donc pas avec quelle insolence, en pleine Académie, il a parlé du roi de Prusse? -- Du roi de Prusse! et que sait à ce roi une insolence de Duclos? Ah! d'Alembert, ayez besoin de mon ennemi le plus cruel, et que, pour vous servir, il ne s'agisse que de lui pardonner, je vais l'embrasser tout-à-l'heure. Allons, dit-il, ce soir, je me réconcilie avec Duclos; mais qu'il vous serve bien; car ce n'est qu'à ce prix et pour l'amour de vous.... — Il me servira bien, lui dis-je; » et en effet Duclos, ravi de voir d'Alembert revenir à lui, agit en ma faveur aussi vivement que lui-même.

Mais à la mort de Bougainville, et, au moment où je me flattais de lui succéder sans obstacle, d'Alembert m'envoya chercher. « Savez-vous, me dit-il, ce qui se trame contre vous? on vous oppose un concurrent en faveur duquel Prasliu, d'Argental et sa femme briguent les voix à la ville, à la cour. Ils se vantent d'en réunir un très-grand nombre, et je le crains; car ce concurrent, c'est Thomas. — Je ne crois pas, lui dis-



je, que Thomas se prête à cette manœuvre. — Mais, me dit-il, Thomas y est fort embarrassé. Vous savez qu'ils l'ont empétré de bienfaits, de reconnaissance; ensuite ils l'ont engagé de loin à penser à l'Académie; et, sur ce qu'il leur a fait observer que sa qualité de secrétaire personnel du ministre ferait obstacle à son élection, Praslin lui a obtenu du roi un brevet qui ennoblit sa place. A-présent que l'obstacle est levé, on exige qu'il se présente et on lui repond de la grande pluralité des voix. Il est à Fontainebleau en présence de son ministre, et obsédé par d'Argental. Je vous conseille de l'aller voir. »

Je partis, et en arrivant j'écrivis à Thomas pour lui demander un rendez-vous. Il répondit qu'il se trouverait sur les cinq heures au bord du grand bassin. Je l'y attendis; et en l'abordant, « Vous vous doutez bien, mon ami, lui dis-je, du sujet qui m'amène. Je viens savoir de vous si ce que l'on m'assure est vrai; » et je lui répétai ce que m'avait dit d'Alembert.

« Tout cela est vrai, me répondit Thomas; et il est vrai encore que M. d'Argental m'a signifié ce matin que M. de Praslin veut que je me présente, qu'il exige de moi cette marque d'attachement, que telle a été la condition du brevet qu'il m'a fait avoir; qu'en l'acceptant j'ai dû entendre pourquoi il m'était accordé; et que si je manque à mon bienfaiteur, par égard pour un homme qui l'a offensé, je perds ma place et ma fortune.



Voilà ma position. A-présent dites-moi ce que vous feriez à ma place. — Est-ce bien sérieuse-ment, lui dis-je, que vous me consultez? — Oui, me dit-il en souriant, et de l'air d'un homme qui avait pris son parti. — Eh bien! lui dis-je, à votre place, je ferais ce que vous ferez. — Non, sans détour, que feriez-vous? — Je ne sais pas, !ni dis-je, me donner pour exemple; mais ne suis-je pas votre ami? n'étes-vous pas le mien? — Oui, me dit-il, je ne m'en cache pas.

Je l'ai dit à la terre, au Ciel, à Gusman même.

Eh bien! repris-je, si j'avais un fils, et s'il avait le malheur de servir contre son ami la haine d'un Gusman, je lui..... — Nachevez pas, me dit Thomas en me serrant la main, ma réponse est faite et bien faite. - Eh! mon ami, lui disje, crovez-vous que j'en aie douté? — Vous étes cependant venu vous en assurer, me dit-il avec un doux reproche. — Non certes, répondis-je, ce n'est pas pour moi que j'en ai voulu l'assurance, mais pour des gens qui ne connaissent pas votre ame aussi-bien que je la connais. — Dites-leur, reprit-il, que si jamais j'entre à l'Academie, ce sera par la belle porte. Et à l'égard de la fortune, j'en ai si peu joui, et m'en suis passé si long-temps, que j'espère bien n'avoir pas désappris à m'en passer encore. » A ces mots, je fus si ému que je lui aurais cédé la place, s'il avait voulu l'accepter, et s'il l'avait pu décemment;

mais la haine de son ministre contre moi était si déclarée, que nous aurions passé, lui pour l'avoir servie, moi pour y avoir succombé. Nous nous en tînmes donc à la conduite libre et franche qui nous convenait à tous deux. Il ne se mit point sur les rangs, et il perdit sa place de secrétaire du ministre. On n'eut pourtant pas l'impudence de lui ôter celle de secrétaire-interprete des Suisses. Il fut reçu de l'Académie immédiatement après moi, il le fut par acclamation, mais à une longue distance; car, de 1763 jusqu'en 1766 il n'y eut point de place vacante, quoique, année commune, le nombre des morts, à l'Académie, fût de trois en deux ans.

Je dois dire, à la honte du comte de Praslin, et à la gloire de Thomas, que celui-ei, après s'être refusé à un acte de servitude et de bassesse, crut devoir ne se retirer de chez un homme qui lui avait fait du bien que lorsqu'il serait renvoyé. Il resta près de lui un mois encore, se trouvant, comme de coutume, tous les matins à son lever, sans que cet homme dur et vain lui dît une parole, ni qu'il daignât le regarder. Dans une ame naturellement noble et sière comme était celle de Thomas, jugez combien cette humble épreuve devait être pénible! Enfin, après avoir donné à la reconnaissance au-delà de ce qu'il devait, voyant combien le vil orgueil de ce ministre était irréconciliable avec l'honnêteté modeste et patiente, il lui fit dire qu'il se voyait forcé de prendre son silence pour un congé, et il se retira. Cêtte conduite acheva de faire connaître son caractère; et, du côté même de la fortune, il ne perdit rien à s'être conduit en honnête homme. Le roi lui en sut gré; et non-seulement il obtint dans la suite une pension de deux mille livres sur le trésor royal, mais un beau logement au Louvre, que lui fit donner le comte d'Angiviller, son ami et le mien.

Vous venez de voir, mes enfants, à travers combien de difficultés j'étais arrivé à l'Académie; mais je ne vous ai pas dit quelles épines la vanité du bel-esprit avait semées sur mon chemin.

Durant les contrariétés que j'éprouvais, madame Geoffrin était mal à son aise; elle m'en parlait quelquefois du bout de ses lèvres pincées; et, à chaque nouvelle élection qui reculait la mienne, je voyais qu'elle en avait du dépit. « Eh bien! me disait-elle, il est donc décidé que vous n'en serez point? » Moi qui ne voulais pas qu'elle en fût tracassée, je répondais négligemment « que c'était le moindre de mes soucis; que l'auteur de la Henriade, de Zaire, de Mérope, n'avait été de l'Académie qu'à cinquante ans passés; que je n'en avais pas quarante; que j'en serais peutêtre quelque jour; mais qu'au surplus bien d'honnêtes gens, et d'un mérite distingué, se consolaient de n'en pas être, et que je m'en passerals comme eux. Je la suppliais de ne pas s'en inquiéter plus que moi. » Elle ne s'en inquiétait

pas moins, et, de temps en temps, à sa manière, et par de petits mots, elle tâtait les dispositions des académiciens.

Un jour elle me demanda: « Que vous a fait M. de Marivaux, pour vous moquer de lui et le tourner en ridicule? - Moi, madame? - Oui, vous-même, qui lui riez au nez et faites rire à ses dépens.... - En vérité, Madame, je ne sais ce que vous voulez me dire. — Je veux vous dire ce qu'il m'a dit; Marivaux est un honnête homme qui ne m'en a pas imposé. — Il m'expliquera donc lui-même ce que je n'entends pas. Car de ma vie il n'a été, ni présent, ni absent, l'objet de mes plaisanteries. — Eh bien! voyezle donc, et tâchez, me dit-elle, de le dissuader; car, même dans ses plaintes, il ne dit que du bien de vous. » En traversant le jardin du Palais-Royal, sur lequel il logeait, je le vis, et je l'abordai.

Il eut d'abord quelque répugnance à s'expliquer; et il me répétait qu'il n'en serait pas moins juste à mon égard lorsqu'il s'agirait de l'Académie. « Monsieur, lui dis-je enfin avec un peu d'impatience, laissons l'Académie, elle n'est pour rien dans la démarche que je fais auprès de vous; ce n'est point votre voix que je sollicite, c'est votre estime que je réclame, et dont je suis jaloux. — Vous l'avez entière, me dit-il. — Si je l'ai, veuillez donc me dire en quoi j'ai donné lieu aux plaintes que vous faites de moi. — Quoi.

J'aime les roses nouvelles; J'aime à les voir s'embellir: Sans leurs épines cruelles, J'aimerais à les cueillir.

Ce qui me ravissait en elles, c'étaient les grâces de leur esprit, la mobilité de leur imagination, le tour facile et naturel de leurs idées et de leur langage, et une certaine délicatesse de pensée et de sentiment qui, comme celle de leur physionomie, semble réservée à leur sexe. Leurs entretiens étaient une école pour moi non moins utile qu'agréable; et, autant qu'il m'était possible, je profitais de leurs leçons. Celui qui ne veut écrire qu'avec précision, énergie et vigueur, peut ne vivre qu'avec des hommes; mais celui qui veut, dans son style, avoir de la souplesse, de l'aménité, du liant, et ce je ne sais quoi qu'on appelle du charme, fera très-bien, je crois, de vivre avec des femmes. Lorsque je lis que Périclès sacrifiait tous les matins aux grâces, ce que j'entends par-là, c'est que tous les jours Périclès déjeûnait avec Aspasie.

Cependant, quelque intéressante que fût pour moi, du côté de l'esprit, la société de ces femmes aimables, elle ne me faisait pas négliger d'aller fortisier mon ame, élever, étendre, agrandir ma pensée, et la féconder dans une société d'hommes dont l'esprit pénétrait le mien et de chaleur et de lumière. La maison du baron d'Holbach, et, depuis quelque temps, celle d'Helvétius, étaient

adroite de m'excuser auprès de lui. La mort m'enleva son suffrage; mais, s'il me l'avait accordé, il se serait cru généreux.

La dame de Villaumont, dont je vous ai parlé, était fille de madame Gaulard, et la rivale de madame de Brionne, en beauté, plus vive même et plus piquante.

Madame Dubocage, chez qui nous soupions quelquefois, était une femme de lettres d'un caractère estimable, mais sans relief et sans couleur. Elle avait, comme madame Geoffrin, une société littéraire, mais infiniment moins agréable, et analogue à son humeur douce, froide, polie et triste. J'en avais été quelque temps; mais le sérieux m'en étouffait, et j'en fus chassé par l'ennui. Dans cette femme un moment célèbre, ce qui était vraiment àdmirable, c'était sa modestie. Elle voyait gravé au bas de son portrait: Formá Venus, arte Minerva; et jamais on ne surprit en elle un mouvement de vanité. Revenons aux plaintes que faisaient de moi des gens d'un autre caractère.

Parmi les académiciens dont les voix ne m'étaient point assurées, nous comptions le président Hénault et Moncrif. Madame Geoffrin leur parla et revint à moi courroucée. « Est-il possible, me dit-elle, que vous passiez votre vie à vous faire des ennemis! voilà Moncrif qui est furieux contre vous; et le président Hénault qui n'est guère moins irrité. — De quoi, Madame, et que

ment de ceux qui étaient notés du nom de philosophes, que J. J. Rousseau avait fait divorce avec eux. Cette rupture lui attirerait une foule de partisans; et il avait bien calculé que les prêtres seraient du nombre. Ce fut donc peu pour lui de se séparer de Diderot et de ses amis, il leur dit des injures; et, par un trait de calomnie lancé contre Diderot, il donna le signal de la guerre qu'il leur déclarait en partant.

Cépendant leur société, consolée de cette perte, et peu sensible à l'ingratitude dont Rousseau faisait profession, trouvait en elle-même les plaisirs les plus doux que puissent procurer la liberté de la pensée et le commerce des esprits. Nous n'étions plus menés et retenus à la lisière, comme chez madame Geoffrin; mais cette liberté n'était pas la licence, et il est des objets révérés et inviolables qui jamais n'y étaient soumis au débat des opinions. Dieu, la vertu, les saintes lois de la morale naturelle, n'y furent jamais mis en doute, du moins en ma présence; c'est ce que je puis attester. La carrière ne laissait pas d'être encore assez vaste; et, à l'essor qu'y prenaient les esprits, je croyais quelquefois entendre les disciples de Pythagore ou de Platon. C'était là que Galiani était quelquesois étonnant par l'originalité de ses idées, et par le tour adroit, singulier, imprévu, dont il en amenait le développement; c'était là que le chimiste Roux nous révélait, en homme de génie, les mystères de la nature; c'était là

que le baron d'Holbach, qui avait tout lu et n'avait jamais rien oublié d'intéressant, versait abondamment les richesses de sa mémoire; c'était là sur-tout qu'avec sa douce et persuasive éloquence, et son visage étincelant du feu de l'inspiration, Diderot répandait sa lumière dans tous les esprits, sa chaleur dans toutes les ames. Qui n'a connu Diderot que dans ses écrits, ne l'a point connu. Ses systèmes sur l'art d'écrire altéraient son beau naturel. Lorsqu'en parlant il s'animait, et que, laissant couler de source l'abondance de ses pensées, il oubliait ses théories et se laissait aller à l'impulsion du moment, c'était alors qu'il était ravissant. Dans ses écrits, il ue sut jamais former un tout ensemble: cette première opération, qui ordonne et met tout à sa place, était pour lui trop lente et trop pénible. Il écrivait de verve avant d'avoir rien médité: aussi a-t-il écrit de belles pages, comme il disait lui-même; mais il n'a jamais fait un livre. Or, ce défaut d'ensemble disparaissait dans le cours libre et varié de la conversation.

L'un des beaux moments de Diderot, c'était lorsqu'un auteur le consultait sur son ouvrage. Si le sujet en valait la peine, il fallait le voir s'en saisir, le pénétrer, et, d'un coup-d'œil, découvrir de quelles richesses et de quelles beautés il était susceptible. S'il s'apercevait que l'auteur remplit mal son objet, au lieu d'écouter la lecture, il faisait dans sa tête ce que l'auteur avait

manqué. Était-ce une pièce de théâtre? il y jetait des scènes, des incidents nouveaux, des traits de caractère; et, croyant avoir entendu ce qu'il avait rêvé, il nous vantait l'ouvrage qu'on venait de lui lire, et dans lequel, lorsqu'il voyait le jour, nous ne retrouvions presque rien de ce qu'il en avait cité. En général, et, dans toutes les branches des connaissances humaines, tout lui était si familier et si présent, qu'il semblait toujours préparé à ce qu'on avait à lui dire, et ses aperques les plus soudains étaient comme les résultats d'une étude récente ou d'une longue méditation.

Cet homme, l'un des plus éclairés du siècle, était encore l'un des plus aimables; et, sur ce qui touchait à la honté morale, lorsqu'il en parlait d'abondance, je ne puis exprimer quel charme avait en lui l'éloquence du sentiment. Toute son ame était dans ses yeux, sur ses lèvres. Jamais physionomie n'a mieux peint la bonté du cœur.

Je ne vous parle point de ceux de nos amis que vous venez de voir sous l'œil de madame Geoffrin, et soumis à sa discipline. Chez le baron d'Holbach et chez Helvétius, ils étaient à leur aise, et d'autant plus aimables; car l'esprit, dans ses mouvements, ne peut bien déployer et sa force et sa grâce, que lorsqu'il n'a rien qui le gêne; et là il ressemblait au coursier de Virgile:

Qualis ubi, abruptis, fugit præsepia, vinclis,

Tandem liber equus: campoque potitus aperto....

Emicat, arrectisque fremit cervicibus altè,

Luxurians.



n'était pas celle qu'il avait faite. Il aurait donc fallu qu'en s'accusant de l'une il eût été reçu à désavouer l'autre; et, quand il aurait fait cette distinction, aurait-on voulu l'écouter? Il eût été perdu, et j'en aurais été la cause; il fit, en gardant le silence, ce qu'il y avait de plus juste et de meilleur à faire pour moi comme pour lui, et je lui devais les douceurs de la vie que je menais depuis que ma bienheureuse disgrâce m'avait rendu à moi-même et à mes amis.

Je ne mets pas au nombre de mes sociétés particulières l'assemblée qui se tenait les soirs chez mademoiselle l'Espinasse; car, à l'exception de quelques amis de d'Alembert, comme le chevalier de Chastellux, l'abbé Morellet, Saint-Lambert et moi, ce cercle était formé de gens qui n'étaient point liés ensemble. Elle les avait pris ça et là dans le monde, mais si bien assortis, que, lorsqu'ils étaient là, ils s'y trouvaient en harmonie comme les cordes d'un instrument monté par une habile main. En suivant la comparaison, je pourrais dire qu'elle jouait de cet instrument avec un art qui tenait du génie; elle semblait savoir quel son rendrait la corde qu'elle allait toucher; je veux dire que nos esprits et nos caractères lui étaient si bien connus, que, pour les mettre en jeu, elle n'avait qu'un mot à dire. Nulle part la conversation n'était plus vive, plus brillante, ni mieux réglée que chez elle. C'était un rare phénomène que ce degré de



chaleur tempéree et toniours égale où elle savait l'enmetenir, soit en la modérant, soit en l'animant tour à tour. La continuelle activite de son ame se communiquait à nos esprits, mais avec mesure; son imagination en était le mobile, sa raison, le régulateur. Et remarques hien que les têtes qu'elle remunit à son gré n'étaient ni faibles ne legéres; les Condillacs et les Turgots étaient du nombre : d'Alembert était aupres d'elle comme un simple et docile enfant. Son talent de jeter en nount la pensec, et de la donner à débattre a des hommes de cette classe; son talent de la discuter elle-même, et, comme eux, avec précision, quelquefois avec éloquence; son talent d'amener de nouvelles idees et de varier l'entretien. toujours avec l'aisance et la facilité d'une fee qui. d'un comp de bagnette, change à son gré la scène de ses enchantements: ce talent, dis-je, n'était pas celui d'une femme vulgaire. Ce n'était pas evec les miniscries de la mode et de la vanite que, tous les jours, durant quatre heures de conversation, sans langueur et sans vide, elle savait se rendre intéressante pour un cercle de bons esprits. Il est vrai que l'un de ses charmes était ce naturel brûlant qui passionnait son langage. et qui communiquait à ses opinions la chaleur. 'intérét, l'éloquence du sentiment. Souvent aussi chez elle, et tres-sourent, la raison s'egavait; une douce philosophie s'y permettait un leger badinage: d'Alembert en donnait le ton: et qui

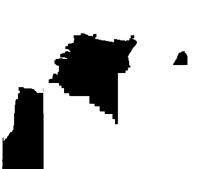

• 7 . • • •

# TABLE DES MATIÈRES

## DU PREMIER VOLUME DES MÉMOIRES.

### DIVER PREMIER.

| INTENTION de l'auteur en écrivant ses Mémoires, PAGE         | 1     |
|--------------------------------------------------------------|-------|
| Description de la ville de Bort, où il est né en 1723,       |       |
| et de ses environs                                           | 2     |
| Mœurs des habitants                                          | ibid. |
| Enfance de l'auteur                                          | 4     |
| Sa première éducation                                        | 5     |
| Son père ne voulait point qu'il fît ses études               | 6     |
| Éloge de sa mère                                             | . 7   |
| Tableau de sa famille entière                                | 8     |
| Quel en est le genre de vie                                  | 9     |
| Son père le mène au petit collége de Mauriac                 | 10    |
| Examen et admission à ce collége                             | 11    |
| Réflexions sur les premières études                          | 13    |
| Vieux jésuite, continuateur de Panière                       | 14    |
| Mœurs des écoliers de Mauriac, manière de vivre, tra-        | _     |
| vaux, plaisirs                                               | 16    |
| L'écolier vertueux de Mauriac                                | 19    |
| Éloge de l'usage de la confession pour les enfants           | 21    |
| Conduite de l'auteur avec ses condisciples                   | 22    |
| Querelle avec le régent                                      | 24    |
| L'auteur entraîne sa classe dans son parti contre le préset. | 27    |
| Portrait de son professeur de rhétorique                     | 30    |
| Premières études de l'auteur après sa rhétorique             | 32    |
| Vacances                                                     | ibid. |
| Première inclination                                         | 38    |

à son esclavage, était employée à recevoir chez elle ses amis personnels, d'Alembert, Chastellux, Turgot et moi de temps en temps. Or, ces messieurs étaient aussi la compagnie habituelle de madame du Deffant; mais ils s'oubliaient quelquefois chez mademoiselle l'Espinasse, et c'étaient des moments qui lui étaient dérobés; aussi ce rendez-vous particulier était-il pour elle un mystère, car on prévoyait bien qu'elle en serait jalouse. Elle le découvrit; ce ne fut, à l'entendre, rien de moins qu'une trahison. Elle en fit les hauts cris, accusant cette pauvre fille de lui soustraire ses amis, et déclarant qu'elle ne voulait plus nourrir ce serpent dans son sein.

Leur séparation fut brusque; mais mademoiselle l'Espinasse ne resta point abandonnée. Tous les amis de madame du Deffant étaient devenus les siens. Il lui fut facile de leur persuader que la colère de cette femme était injuste. Le président Hénault lui-même se déclara pour elle. La duchesse de 'Luxembourg donna le tort à sa vieille amie, et fit présent d'un meuble complet à mademoiselle l'Espinasse, dans le logement qu'elle prit. Enfin, par le duc de Choiseul, on obtint pour elle, du roi, une gratification annuelle qui la mettait au-dessus du besoin, et les sociétés de Paris les plus distinguées se disputèrent le bonheur de la posséder.

D'Alembert, à qui madame du Deffant proposa impérieusement l'alternative de rompre avec ma-



demoiselle l'Espinasse ou avec elle, n'hésita point, es se livra tout entrer à sa jeune amie. Ils demouraient hin l'un de l'autre; et quoique dans le mauvais temps il fut penible pour d'Alembert de retourner le soir de la rue de Belle-Chasse à la rue Michel-le-Comre où logeait sa nourrice, il ne pensait point à quitter celle-ci. Mais chez elle il tomba malade, et assez dangerensement pour inquieter Rouvart, son medecin. Sa maladie ctait une de ces fiévres putrides dont le premier remêde est un sir libre et pur. Or, son legement chez sa vitrière était une petite chambre mal edairée, mal acree, avec un lit à tembeau trèserroit. Bouvart nous declara que l'incommodité ac ce logement pouvait hii être trés-fimeste. Watelet hii en offrit un dans son hôtel voisin du headerard du Temple; il y fut transporte; mademoiselle l'Espinasse, quoi qu'un en puit penser et dire, s'etablit sa garde-malade. Personne n'en rensa et n'en dit que du bien.

D'Alembert revint à la vie, et dés-lors, consament ses jours à celle qui en avait pris soin, il désira de loger auprès d'elle. Rien de plus innocent que leur intimite; aussi fut-elle respectée; la malignite même ne l'attaqua jamais; et la consuleration dont jouissait mademoiselle l'Espinasse, soin d'en souffrir aucune atteinte, n'en fut que plus honorablement et plus hautement etablie. Mais cette liaison si pure, et du côte de d'Alembert toujours tendre et inalterable, ne fut pas



pour lui aussi douce, aussi heureuse qu'elle aurait dû l'être.

L'ame ardente et l'imagination romantique de mademoiselle l'Espinasse lui firent concevoir le projet de sortir de l'étroite médiocrité où elle craignait de vieillir. Avec tous les moyens qu'elle avait de séduire et de plaire, même sans être belle, il lui parut possible que, dans le nombre de ses amis, et même des plus distingués, quelqu'un fût assez épris d'elle pour vouloir l'épouser. Cette ambitieuse espérance, plus d'une fois trompée, ne se rebutait point; elle changeait d'objet, toujours plus exaltée et si vive qu'on l'aurait prise pour l'enivrement de l'amour. Par exemple, elle fut un temps si éperduement éprise de ce qu'elle appelait l'héroïsme et le génie de Guibert, que, dans l'art militaire et le talent d'écrire, elle ne voyait rien de comparable à lui. Celui-là cependant lui échappa comme les autres. Alors ce fut à la conquête du marquis de Mora, jeune Espagnol d'une haute naissance, qu'elle crut pouvoir aspirer; et en effet, soit amour, soit enthousiasme, ce jeune homme avait pris pour elle un sentiment passionné. Nous le vîmes plus d'une fois en adoration devant elle, et l'impression qu'elle avait faite sur cette ame espagnole prenait un caractère si sérieux, que la famille du marquis se hâta de le rappeler. Mademoiselle l'Espinasse, contrariée dans ses désirs, n'était plus la même avec d'Alembert; et non-seulement

il en essuyait des froideurs, mais souvent des humeurs chagrines pleines d'aigreur et d'amertume. Il dévorait ses peines et n'en gémissait qu'avec moi. Le malheureux! tels étaient pour elle son dévouement et son obéissance, qu'en l'absence de M. de Mora, c'était lui qui, dès le matin, allait quérir ses lettres à la poste, et les lui apportait à son réveil. Enfin, le jeune Espaguol étant tombé malade dans sa patrie, et sa famille n'attendant que sa convalescence pour le marier convenablement, mademoiselle l'Espinasse imagina de faire prononcer par un médecin de Paris, que le climat de l'Espagne lui serait mortel; que, si on voulait lui sauver la vie, il fallait qu'on le renvoyat respirer l'air de la France; et cette consultation, dictée par mademoiselle l'Espinasse, ce fut d'Alembert qui l'obtint de Lorry, son ami intime, et l'un des plus célèbres médecins de Paris. L'autorité de Lorry, appuyée par le malade, eut en Espagne tout son effet. On laissa partir le jeune homme; il mourut en chemin, et se chagrin profond qu'en ressentit mademoiselle l'Espinasse, achevant de détruire cette frèle machine que son ame avait ruinée, la précipita dans le tombeau.

D'Alembert fut inconsolable de sa perte. Ce fut alors qu'il vint comme s'ensevelir dans le logement qu'il avait au Louvre. J'ai dit ailleurs comme il y passa le reste de sa vie. Il se plaignait souvent à moi de la funeste solitude où il

| Duc de Duras; ses bons procédés envers l'auteur Page 193     |
|--------------------------------------------------------------|
| Il lit Aristomene à Voltaire                                 |
| Première représentation (30 avril 1749). Voltaire dans       |
| la loge de l'auteur                                          |
| Succès complet; joie paternelle de Voltaire 196              |
| L'auteur paraît encore sur le théâtre                        |
| La maladie d'un acteur interrompt les représentations. ibid. |
| Jeu de Roselli dans Aristomène                               |
| Reprise, succès, refus de paraître sur le théâtre 198        |
| LIVRE QUATRIÈME.                                             |
| Liaisons de l'auteur avec mademoiselle Verrières, mai-       |
| tresse du maréchal de Saxe; il lui donne des leçons          |
| de déclamation                                               |
| Il avait lu Aristomène au maréchal de Saxe 200               |
| Caractère du maréchal. Ses autres maîtressesibid.            |
| Liaison plus intime de l'auteur avec mademoiselle Ver-       |
| rières; colère du maréchal 201                               |
| L'auteur renonce à toute liaison avec mademoiselle Ver-      |
| rières 204                                                   |
| Retour sur quelques imprudences de conduite                  |
| Épitaphe du maréchal de Saxe, mort en 1750 205               |
| Séjour de l'auteur chez M. de la Poplinière. Histoire du     |
| mariage de ce financier                                      |
| Genre de vie de sa maison                                    |
| L'auteur lit Aristomène chez madame de Tencin devant         |
| Fontenelle, Montesquieu                                      |
| Il refuse d'être des dîners de madame de Tencin 211          |
| Convives qui s'y trouvaient, Fontenelle, Montesquieu,        |
| Mairan, Marivaux                                             |
| Société naissante de madame Geoffrin 212                     |
| Rupture de M. de la Poplinière avec sa semme; re-            |
| traite de celle-ci; sa fin malheureuse                       |
| Plaisirs, spectacles, enchantement de toute espèce dans      |
| la maison de campagne de M. de la Poplinière 220             |

J'aime les roses nouvelles; J'aime à les voir s'embellir : Sans leurs épines cruelles, J'aimerais à les cueillir.

Ce qui me ravissait en elles, c'étaient les grâces de leur esprit, la mobilité de leur imagination, le tour facile et naturel de leurs idées et de leur langage, et une certaine délicatesse de pensée et de sentiment qui, comme celle de leur physionomie, semble réservée à leur sexe. Leurs entretiens étaient une école pour moi non moins utile qu'agréable; et, autant qu'il m'était possible, je profitais de leurs leçons. Celui qui ne veut écrire qu'avec précision, énergie et vigueur, peut ne vivre qu'avec des hommes; mais celui qui veut, dans son style, avoir de la souplesse, de l'aménité, du liant, et ce je ne sais quoi qu'on appelle du charme, fera très-bien, je crois, de vivre avec des femmes. Lorsque je lis que Périclès sacrifiait tous les matins aux grâces, ce que i'entends par-là, c'est que tous les jours Périclès déjeunait avec Aspasie.

Cependant, quelque intéressante que fût pour moi, du côté de l'esprit, la société de ces femmes aimables, elle ne me faisait pas négliger d'aller fortifier mon ame, élever, étendre, agrandir ma pensée, et la féconder dans une société d'hommes dont l'esprit pénétrait le mien et de chaleur et lumière. La maison du baron d'Holbach, et, lupuis quelque temps, celle d'Helvétius, étaient



le rendez-vous de cette société, composée en partie de la fleur des convives de madame Geoffrin, et en partie de quelques têtes que madame Geoffrin avait trouvées trop hardies et trop hasardeuses pour être admises à ses diners. Elle estimait le baron d'Holbach, elle aimait Diderot, mais à la sourdine, et sans se commettre pour eux. Il est vrai qu'elle avait admis et comme adopté Helvétius, mais jeune encore, avant qu'il eût fait des folies.

Je n'ai jamais bien su pourquoi d'Alembert se tint éloigné de la société dont je parle. Lui et Diderot, associés de travaux et de gloire dans l'entreprise de l'*Encyclopédie*, avaient été d'abord cordialement unis; mais ils ne l'étaient plus; ils parlaient l'un de l'autre avec beaucoup d'estime, mais ils ne vivaient point ensemble, et ne se voyaient presque plus. Je n'ai jamais osé leur en demander la raison.

Jean-Jacques Rousseau et Buffon furent d'abord quelque temps de cette société philosophique; mais l'un rompit ouvertement; l'autre, avec plus de ménagement et d'adresse, se retira et se tint à l'écart. Pour ceux-ci, je crois bien savoir quel fut le système de leur conduite.

Buffon, avec le cabinet du roi et son histoire naturelle, se sentait assez fort pour se donner une existence considérable. Il voyait que l'école encyclopédique était en défaveur à la cour et dans l'esprit du roi; il craignit d'être enveloppé



dans le commun naufrage; et, pour voguer à pleines voiles, ou du moins pour louvoyer seul prudemment parmi les écueils, il aima mieux avoir à soi sa barque libre et détachée. On ne lui en sut pas mauvais gré; mais sa retraite avait encore une autre cause.

Dusson, environné chez lui de complaisants et de flatteurs, et, accoutumé à une déférence obséquieuse pour ses idées systématiques, était quelquesois désagréablement surpris de trouver parmi nous moins de révérence et de docilité. Je le voyais s'en aller mécontent des contrariétés qu'il avait essuyées. Avec un mérite incontestable, il avait un orgueil et une présomption égale au moins à son mérite. Gâté par l'adulation, et placé par la multitude dans la classe de nos grands hommes, il avait le chagrin de voir que les mathématiciens, les chimistes, les astronomes ne lui accordaient qu'un rang très-insérieur parmi eux; que les naturalistes eux-roèmes étaient peu disposés à le mettre à leur tête, et que, parmi les gens de lettres, il n'obtenzit que le mince éloge d'écrivain élégant et de grand coloriste. Quelques-uns même lui reprochaient d'avoir fastueusement écrit dans un genre qui ne roulait qu'un style simple et naturel. Je me souviens qu'une de ses amies m'avant demandé comment je parlerais de lui, s'il m'arrivait d'avoir à faire son éloge funébre à l'Académie française, je répondis que je lui donnerais une place distinguée 31.



### LIVRE SIXIÈME.

Ce qu'était le Mercure. Plan de l'auteur pour le rédi-

7

ment de ceux qui étaient notés du nom de philesophes, que J. J. Rousseau avait fait drouve avec eux. Cette rupture lui attirerait une foule de partisans; et il avait bien calcule que les prétres seraient du nombre. Ce fut donc peu pour lui de se séparer de Diderot et de ses amis, il leur dit des injures; et, par un trait de calomnie lance contre Diderot, il donna le signal de la guerre qu'il leur declarait en partant.

Cépendant leur société, consolec de cette perte, e: pen sensible à l'ingratitude dont Rousseau faisait profession, tromait en elle-même les plaisirs les plus donn que puissent procurer la liberté de la pensee et le commerce des esprits. Nous rétions plus menés et retenus à la lisière, comme ther madame Geoffrin: man core liberte n'oran pas la licence, et il est des objets reveres et insolables qui iamais r'y étaient soums au débat des opinions. Dien, la vertu, les saintes lois de to morale naturelle, ny furent jamais mis en doute, du moins en ma presence; c'est ce que je puis attester. La carriere ne laissait pas d'être encore asservaste: et. à l'esser qu'i prenaient les esprits. re croj sis quelquelois entendre les disciples de Pythagore on de Platon. Cétait la que Galiani était quelquelois étonnant par l'originalite de 🥶 idees, et par le tour adroit, singulier, minréun. dont il en amenait le développement: c'était là que le chimiste Rom nous révélait, en homme de génie, les mesteres de la nature: c'était la

| Il est envoyé à la Bastille. Son entrée, son séjour dans                                                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| cette prisonPAGE                                                                                        | 382          |
| Éloge de M. Abadie, gouverneur                                                                          | 38%          |
| Inscriptions sur les murs de la Bastille                                                                | 38~          |
| Incident qui inquiète vivement l'auteur                                                                 | 385          |
| Il reçoit une lettre de mademoiselle S. (depuis ma-<br>dame Sau***) qu'il devait épouser                | 3 <b>९</b> a |
| On lui annonce sa sortie le onzième jour                                                                |              |
| Première visite à ses amis, à madame Geoffrin. Elle le                                                  | -3-          |
| gronde, s'en repent, et lui montre beaucoup de sen-                                                     |              |
| sibilité                                                                                                | <b>3</b> 91  |
| Entrevue de l'auteur avec le duc de Choiseul, dans la-                                                  |              |
| quelle il fait son apologie : discours très-touchant                                                    | 354          |
| M. de Choiseul veut le servir.                                                                          | 397          |
| L'auteur voit madame de Pompadour, qui lui montre<br>aussi de la bienveillance; mais le Mercure lui est |              |
| ôté                                                                                                     | 401          |
| ans après                                                                                               | 404          |
| LIVRE SEPTIÈME.                                                                                         |              |
| Récapitulation. Effets des derniers événements. Fortune                                                 |              |
| de l'auteur, produite par ce qui semblait devoir le                                                     |              |
| ruiner                                                                                                  | 405          |
| Sa situation; celle de sa famille                                                                       | 409          |
| On lui propose en dinant un voyage à Bordeaux, auquel                                                   | •            |
| il consent à l'instant                                                                                  | 410          |
| Détails sur ce voyage. Mœurs de Bordeaux                                                                | 411          |
| Ansely, négociant philosophe                                                                            | 412          |
| Digression sur le Franc de Pompignan                                                                    | 413          |
| L'auteur achève, en revenant à Paris, le tour du midi                                                   |              |
| de la France. Toulouse. Béziers. Le canal de Langue-                                                    |              |
| doc                                                                                                     | 416          |
| Il retrouve à Béziers une ancienne connaissance de Paris.                                               | 420          |
| Digression sur ses derniers rapports avec M. de la Po-                                                  |              |

manque litaites une piece de theâtre! il y jetait ies scenes, des meidents nouveaux, des traits de caractère: et, croyant avoir entendu ce qu'il avait reve, il nous vantait l'ouvrage qu'on venait de lui lire, et dans lequel, lorsqu'il voyait le jour, nous ne retrouvions presque rien de ce qu'il en avait ette lin general, et, dans toutes les branches des connaissances humaines, tout lui était à familier et si present, qu'il semblait toujours prepare à ce qu'on avait à lui dire, et ses aperque les plus soudains etaient comme les resultats à une étude recente ou d'une longue meditation.

Cet homme. l'un des plus eclaires du siècle, etait encore l'un des plus aimables; et, sur ce qui touchait à la bonte morale, lorsqu'il en parait, d'abondance, je ue puis exprimer quel charme avait en lus l'eloquence du sentiment. l'oute son une etait dans ses yeux, sur ses levres, Jamais physionomie n'a mieux peut la bonte du cosur.

de ne vous parle point de ceux de nos amis que vous venes de voir sous l'œil de madame d'coilient, et soumis à sa discipline. Ches le baron d'Moibach et ches Helvetius, ils etaient à leur ase, et d'autant plus amables; car l'esprit, dans ses mouvements, ne peut bien deployer et sa force et sa grace, que lorsqu'il n'a rien qui le gene; et la il ressemblait au coursier de Vugile;

Qualite able, coraptis, ragit proverpia, venelle,
Laudem lover chans : carapogus velstus synteto....
Emicut, arrestalque francis casucioin cole,
Lincus cans.

Vous devez comprendre combien il était doux pour moi de faire, deux ou trois fois la semaine, d'excellents diners en aussi bonne compagnie: nous nous en trouvions tous si bien, que, lorsque venaient les beaux jours, nous entremèlions ces dîners de promenades philosophiques en pique-nique dans les environs de Paris, sur les bords de la Seine; car le régal de ces jourslà était une ample matelote, et nous parcourions tour-à-tour les endroits renommés pour être les mieux pourvus en beau poisson. C'était le plus souvent Saint-Cloud: nous y descendions le matin en bateau, respirant l'air de la rivière; et nous en revenions le soir à travers le bois de Boulogne. Vous croyez bien que, dans ces promenades, la conversation languissait rarement.

Une fois m'étant trouvé seul quelques minutes avec Diderot, à propos de la lettre à d'Alembert sur les spectacles, je lui témoignai mon indignation de la note que Rousseau avait mise à la préface de cette lettre; c'était comme un coup de stylet dont il avait frappé Diderot. Voici le texte de la lettre.

« l'avais un Aristarque sévère et judicieux; je « ne l'ai plus, je n'en veux plus, et il manque « bien plus encore à mon cœur qu'à mes écrits. » Voici la note qu'il avait attachée au texte.

Si vous avez tiré l'épée contre votre ami, n'en désespèrez pas; car il y a moyen de revenir vers votre ami. Si vous l'avez attristé par vos paroles,



ne craignes rien; il est possible encore de vous reconcilier avec lui. Mais pour l'outrage, le remoche injurieux, la revelation du secret et la piace faite à son cœur en trahison, point de gréce i ses yeux: il s'eloignera sans retour. Eccles, xxxx. 20, 27.

Tout le monde savait que c'était à Diderot que c'alressait cette note infamante, et bien des gens royaient qu'il l'avait meritee, puisqu'il ne la rémait pas.

"Jamais, lui dis-je, entre vous et Rousseau non opinion ne sera en balance: je vous con-us, et je crois le connaître; mais dites-moi par quelle rage et sur quel prétexte il vous a si cruel-ement outragé. — Retirons-nous, me dit-il, dans ette allée solitaire: là, je vous confierai ce que e ne dépose que dans le sein de mes amis. »

FIN DU PREMIER VOLUME

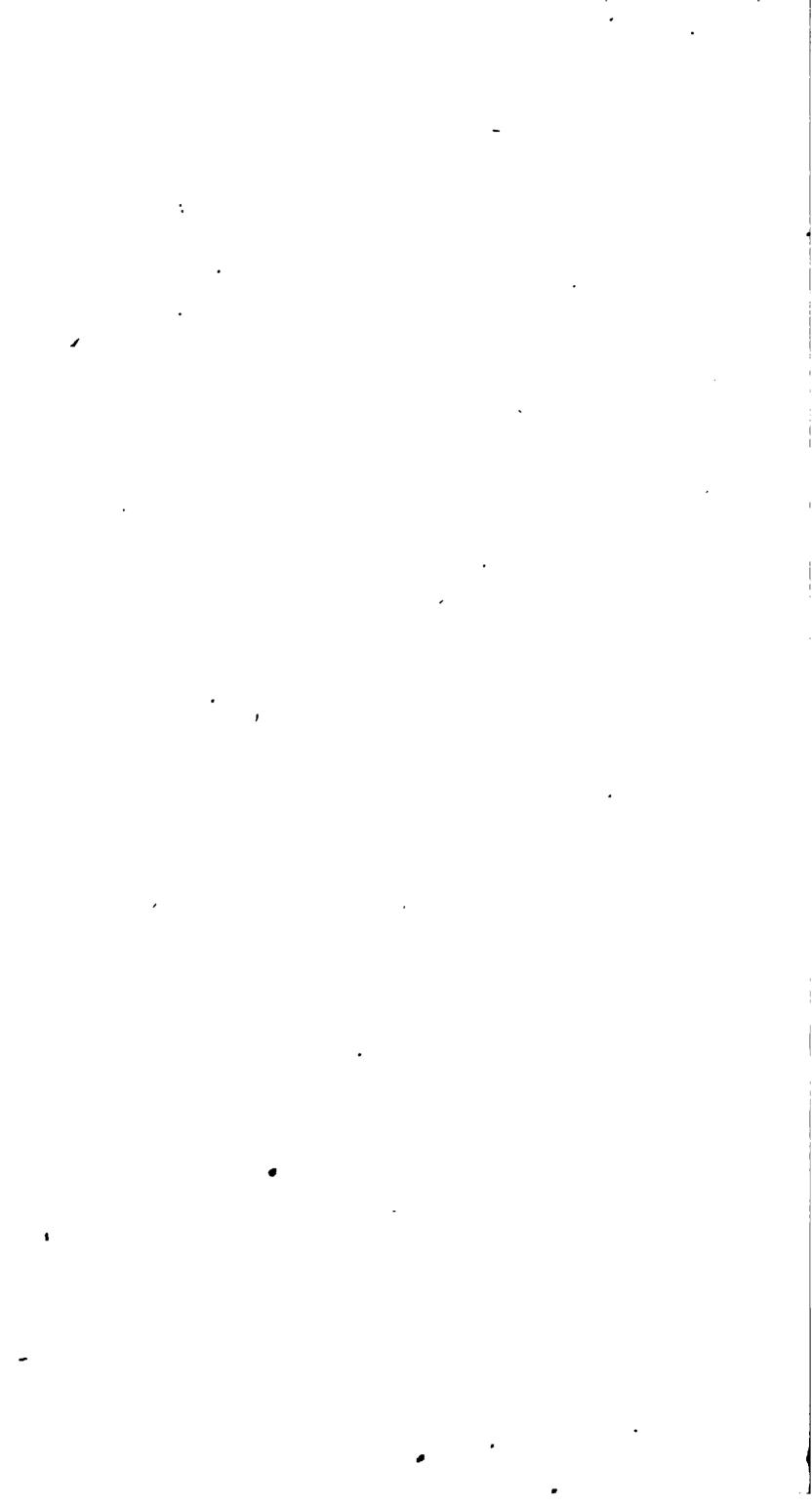

# TABLE DES MATIÈRES

## DU PREMIER VOLUME DES MÉMOIRES.

### EXVER PREMIER.

| Întention de l'auteur en écrivant ses Mémoires, Page         | E     |
|--------------------------------------------------------------|-------|
| Description de la ville de Bort, où il est né en 1723,       |       |
| et de ses environs                                           | 2     |
| Meeurs des habitants                                         | ibid. |
| Enfance de l'auteur                                          | 4     |
| Sa première éducation                                        | 5     |
| Son père ne voulait point qu'il sit ses études               | 6     |
| Floge de sa mère.                                            | 7     |
| Tableau de sa famille entière                                | 8     |
| Quel en est le genre de vie                                  | 9     |
| Son père le mène au petit collège de Manriac                 | 10    |
| Examen et admission à ce collège                             | tt    |
| Réflexions sur les premières études                          | 13    |
| Vieux jésuite, continuateur de Fanière                       | 14    |
| Mocurs des écoliers de Maurine, manière de vivre, tra-       | ·     |
| vaux, plaisira                                               | 16    |
| L'écolier vertueux de Maurine                                | 19    |
| Eloge de l'usage de la confession pour les enfants           | 31    |
| Conduite de l'auteur avec ses condisciples                   | 22    |
| Querelle avec le régent                                      | 15    |
| L'auteur cutraine sa classe dans son parti contre le préfet. | 27    |
| Portrait de son professeur de rhétorique                     | 30    |
| Premières études de l'auteur après sa rhétorique             | 32    |
| Vacances                                                     | žid.  |
| Première inclimation                                         | 33    |

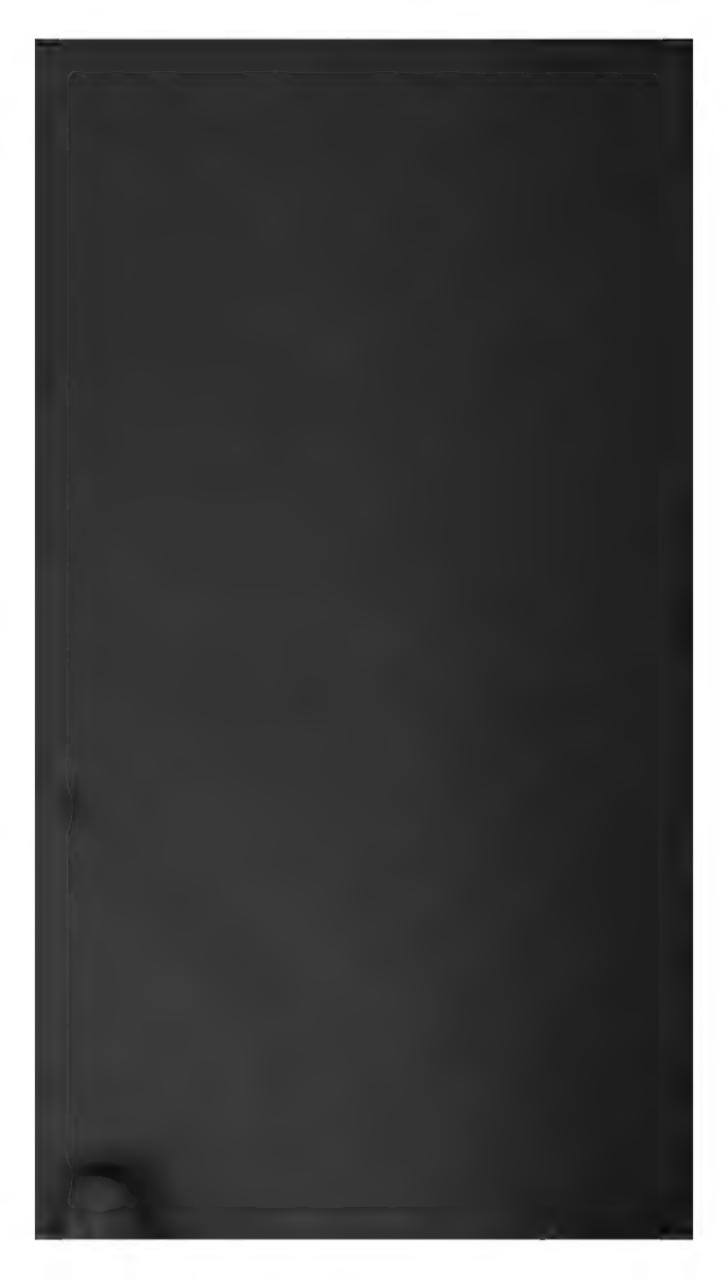

Billet de Voltaire qui fait la destinée de l'auteur..... ibid.

Son voyage de Toulouse à Paris avec un jeune fat. . . . . 123

#### TABLE

#### LIVRE TROISIÈME.

| Arrivée de l'auteur à Paris (1745); première visite à   |
|---------------------------------------------------------|
| Voltaire; espérances évanouies                          |
| Conversation avec Voltaire                              |
| Premier logement, premières ressources                  |
| Ses études                                              |
| Premier cheix d'un sujet de tragédie                    |
| Il obtient ses entrées au Théâtre-Françaisibid.         |
| Il travaille à Denys-le-Tyran                           |
| Sur Vauvenarguesibid.                                   |
| Ses premières liaisons; son premier genre de vie 134    |
| Il fait un journal qui a peu de succès                  |
| Il obtient un prix à l'Académie française (1746)ibid.   |
| Grande pénurie 137                                      |
| Voltaire vend à la cour le poëme de l'auteur couronné à |
| l'Académie                                              |
| Il se charge de l'éducation du petit-fils de madame     |
| Harenct39                                               |
| Société charmante de cette dame                         |
| Il obtient encore le prix de poésie (1747)              |
| Mort de sa mère. Consolations prodiguées par madame     |
| Harencbid.                                              |
| Il demande aux comédiens d'entendre la lecture de sa    |
| tragédieibid.                                           |
| Il change avec succès un acte en trois jours 143        |
| Son embarras au milieu des prétentions de mesdemoi-     |
| selles Gaussin et Clairon pour le principal rôle ibil.  |
| Distribution des autres rôles, répétitions              |
| Tableau plaisant d'une réunion de leurs et de leurs     |
| sentences; d'Argental, Chauv                            |
| ville                                                   |
| Tour d'un escroc gascon; plaid                          |
| sain. Favier                                            |
| Trait d'amitié de madame Hare                           |
|                                                         |
|                                                         |
|                                                         |
|                                                         |
|                                                         |
|                                                         |
|                                                         |
|                                                         |